

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



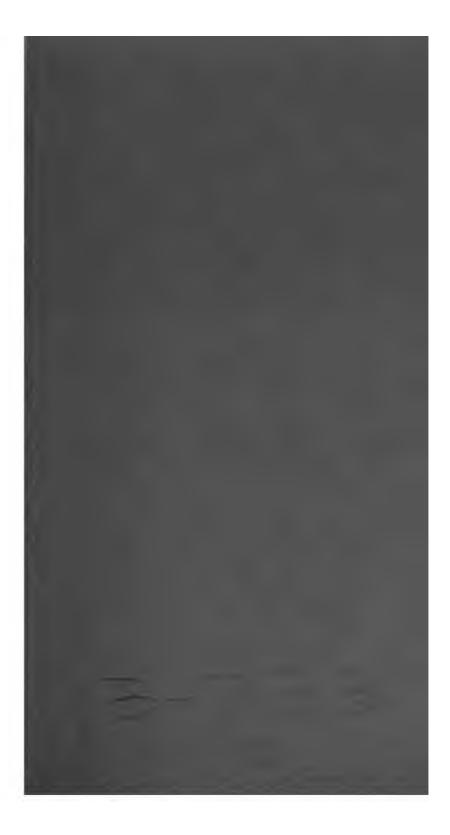





## **COURS**

DE

## MÉCANIQUE ET MACHINES.



# **COURS**

DΕ

# MÉCANIQUE ET MACHINES.



## **COURS**

DE

# **AÉCANIQUE ET MACHINES**

PROFESSÉ

#### A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

PAR M. EDM. BOUR,

INGÉNIEUR DES MINES.

Multa pars mei.

PREMIER FASCICULE.

## CINÉMATIQUE

AVEC ATLAS DE 30 PLANCHES IN-4°.

DEUXIÈME ÉDITION.

#### PARIS.

#### ' GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DU BUREAU DES LONGITUDES, DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.

1887

(Tous droits réservés.)

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

OGA

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1898.



## TABLE DES MATIÈRES.

| Discours préliminaire                                                                                                | Pa ges<br>I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PREMIÈRE SECTION.                                                                                                    |             |
| CINÉMATIQUE PURE.                                                                                                    |             |
| CHAPITRE PREMIER. — Mouvement simple d'un point                                                                      | 18          |
| CHAPITRE II. — Mouvement d'un point relativement à un système                                                        |             |
| mobile                                                                                                               | 75          |
| CHAPITRE III. — Mouvement d'un corps ou système solide  CHAPITRE IV. — Composition des mouvements simples d'un corps | 97          |
| solide                                                                                                               | 141         |
| DEUXIÈME SECTION.                                                                                                    |             |
| THÉORIE DES MÉCANISMES OU ÉLÉMENTS DE MACHINES.                                                                      |             |
| CHAPITRE PREMIER. — Généralités sur les machines et sur les                                                          |             |
| transmissions ou transformations de mouvement                                                                        | 173         |
| CHAPITRE II. — Organes de machines. — Classe A. — Sens de la                                                         |             |
| transmission constant. — Rapport des vitesses constant                                                               | 189         |
| CHAPITRE III. — Combinaison des organes à rapport de vitesses                                                        | •           |
| constant : roues, poulies et tambours                                                                                | 239         |
| CHAPITRE IV. — Organes de machines. — Classe B. — Sens de la transmission constant. — Rapport des vitesses variable  | 265         |
| CHAPITRE V. — Organes de machines. — Classe c. — Sens de la                                                          | 203         |
| transmission variant périodiquement. — Rapport des vitesses con-                                                     |             |
| stant ou variable                                                                                                    | 279         |
| CHAPITRE VI. — Organes servant à établir, interrompre ou modi-                                                       | ,,          |
| fier une liaison de mouvement                                                                                        | 301         |
| CHAPITRE VII Moyens d'observation et appareils propres à dé-                                                         |             |
| couvrir expérimentalement la loi d'un mouvement                                                                      | 313         |



# COURS DE MÉCANIQUE

DE

## L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

#### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

La Mécanique est la science du mouvement et des forces.

Nous savons tous ce que c'est que le mouvement; nous savons tous aussi ce que c'est que le *temps* et l'espace; et pourtant on peut affirmer qu'il n'est pas possible de définir clairement ces deux notions fondamentales, dont la combinaison produit l'idée de mouvement.

« Réunissez, dit Charles Nodier, Orphée, Épicure, Démocrite, Aristote, Hippocrate, Archimède, Marc-Aurèle, Cicéron, Montaigne, Bacon, Locke, Leibnitz, Bossuet, Kant, Georges Cuvier, et toi aussi, mon cher Ballanche; donnez-leur pour rapporteur ce bon prince de la Mirandole, qui s'était engagé à soutenir une thèse contre tout venant, de omni re scibiti, et demandez à ces gens-là s'ils savent ce que c'est que le temps et l'espace: ils vous répondront qu'ils ne le savent pas, que l'homme ne peut pas le savoir. »

Essayerons-nous de dire, avec Leibnitz, que l'espace est l'ordre des choses qui coexistent, et le temps, l'ordre des existences successives. Mais il est évident non seulement que nous n'avons rien expliqué, rien défini, mais encore que nous avons fait un cercle vicieux, l'idée de succession dérivant nécessairement de celle de temps.

La Géométrie est la science de l'espace et de sa mesure. On fait déjà quelquefois intervenir en Géométrie le mouvement:

par exemple quand on définit une ligne comme décrite par le mouvement d'un point, une surface par le mouvement d'une ligne.

On pourrait définir la surface de la sphère, en disant que tous ses points sont à égale distance d'un point intérieur appelé centre. Mais, quand on regarde cette même surface comme engendrée par le mouvement d'une demi-circonférence qui tourne autour de son diamètre, l'image devient infiniment plus nette, plus continue, plus lumineuse : on a tout de suite l'objet défini devant les yeux, et on saurait l'exécuter au besoin. On n'est pas plus embarrassé quand on rencontre en Géométrie des définitions, telles que celle de l'hélice, basées sur des combinaisons de mouvement plus ou moins compliquées. Et, en définitive, ces emprunts de la science de l'espace à celle du mouvement n'offrent pas le plus léger inconvénient, puisqu'ils ne donnent lieu à aucune pétition de principe et qu'ils présentent à notre esprit des images d'une grande netteté, la notion du mouvement étant au nombre de celles qui nous sont certainement le plus familières.

Le mouvement et ses propriétés générales, dit d'Alembert, sont le premier et le principal objet de la Mécanique. Cette science, dont l'étude doit suivre immédiatement celle de la Géométrie, s'en distingue nettement par l'introduction d'une notion nouvelle : celle du temps qui s'écoule pendant que les mobiles dont on s'occupe, passant d'une position à une autre, parcourent un certain chemin dans l'espace.

On sait que le lieu d'un corps dans l'étendue se détermine au moyen de certaines grandeurs géométriques nommées coordonnées. Si l'on observe ce corps (que nous réduirons, pour plus de simplicité, à un point mathématique), et que l'on mesure ses coordonnées à des instants suffisamment rapprochés, on connaîtra la série des positions successives de ce point; on pourra construire la courbe lieu géométrique de ces positions, courbe qu'on appelle la trajectoire du mobile. On n'a fait jusqu'ici que de la Géométrie.

Si, de plus, on a soin de noter le temps qui s'écoule entre deux observations consécutives quelconques, on connaîtra le mouvement d'une manière complète; et on le séparera de tous les autres mouvements qui s'en distinguent, soit parce que la trajectoire n'est pas la même, soit parce que des espaces égaux sont parcourus dans des temps différents. C'est ce dernier point dont on n'avait pas à se préoccuper en Géométrie.

L'Astronomie vous enseignera les moyens de mesurer le temps. Les appareils d'horlogerie, aussi bien ceux qu'on emploie dans la vie commune que ceux qui servent aux expériences de précision, sont en effet réglés sur les phénomènes célestes. L'unité de temps, dans la Mécanique, est invariablement la seconde de jour solaire moyen, comme l'unité de longueur est toujours le mètre.

Quand, par l'observation simultanée d'un corps en mouvement et d'une horloge à secondes, on est arrivé à déterminer les espaces parcourus par le mobile et les temps employés à parcourir ces espaces, on dit qu'on connaît la loidu mouvement; et l'on est en état de résoudre le double problème suivant:

- 1º Quelle est, à un instant donné, la position du point mobile dans l'espace?
- 2º Réciproquement : Le lieu du mobile ayant été déterminé par l'observation, quelle heure est-il?

C'est par la connaissance de la loi des mouvements des astres que l'Astronomie sait assigner le point du ciel où se trouvera, à une époque donnée, tel corps céleste que l'on voudra; qu'elle calcule plusieurs années à l'avance le lever et le coucher du Soleil, de la Lune et des planètes; qu'elle prédit les éclipses, les marées et tous les phénomènes qui intéressent, à des degrés divers, l'astronome, le géographe ou le navigateur.

Inversement, l'observation de ces phénomènes donne les moyens de déterminer avec une grande précision, soit l'heure du lieu où l'on se trouve, soit même l'heure simultanée d'un autre point du globe, éléments dont la différence est égale, comme on sait, à la longitude de la station, prise par rapport à un point connu.

Dans un autre ordre d'idées, c'est par la connaissance des mouvements des mécanismes qu'on est parvenu, depuis un siècle environ, à remplacer presque partout, dans nos ateliers, la main de l'ouvrier par les forces aveugles de la nature inanimée. C'est ainsi que l'industrie a été dotée de ces engins merveilleux, esclaves obéissants qui tissent nos vêtements, transportent nos fardeaux, façonnent les métaux pour les usages les plus variés, accomplissent en un mot toutes les fonctions qui semblaient jusqu'ici l'apanage exclusif du travail intelligent.

Il est évident que, par l'observation directe, aidée de l'application seule de la Géométrie et du calcul, on peut, sans le secours d'aucun principe nouveau, trouver les propriétés générales du mouvement, varié suivant une loi quelconque. C'est ainsi qu'ont procédé les créateurs de la Mécanique proprement dite, les Kepler et les Galilée.

Mais, comment arrive-t-il que le mouvement d'un corps suive telle ou telle loi particulière? C'est sur quoi la Géométrie seule ne peut rien nous apprendre; et c'est aussi ce qu'on doit regarder comme le premier problème qui appartienne, à proprement parler, à la Mécanique.

On voit d'abord fort clairement qu'un corps ne peut se donner le mouvement à lui-même. Il ne saurait donc être tiré du repos que par l'action de quelque cause étrangère (1).

Telle est la loi fondamentale de l'inertie, sur laquelle nous aurons à revenir pour en faire apprécier le véritable caractère et la haute portée. Bornons-nous, pour le moment, à dire que quand un corps (dont nous pouvons toujours supposer les dimensions plus petites que toute grandeur assignable, infiniment petites, pour parler le langage de l'Analyse), quand un pareil corps, dis-je, passe de l'état de repos à l'état de mouvement, ce phénomène a nécessairement une cause; et cette cause, d'après notre principe, il la faut chercher en dehors du corps qui en subit l'action.

L'étude des causes capables de faire naître le mouvement et la recherche des relations qui existent entre ces causes et le mouvement produit sont de la plus grande importance au point de vue des applications. En effet, la connaissance approfondie de ces causes motrices peut seule nous permettre, en les mettant convenablement en jeu, d'obtenir dans nos manufactures

<sup>(1)</sup> D'ALEMBERT, Traité de Dynamique, nouvelle édition. Paris, 1758; Discours préliminaire, p. VII, VIII et IX.

les mouvements dont nous avons besoin, de nous opposer, au contraire, à ceux qui seraient inutiles ou nuisibles.

Cette étude est le deuxième objet dont la Mécanique ait à s'occuper.

Or les mouvements qui nous sont le plus familiers sont ceux que, dès notre enfance et par le moyen de nos organes, nous imprimons journellement soit à notre propre corps, soit aux objets qui nous entourent. La cause de ces mouvements (remarquez que je ne dis pas la cause première), la cause immédiate de ces mouvements est ce que nous appelons notre force musculaire, dont le déploiement est la condition indispensable de la manifestation des phénomènes qui nous occupent.

La force de l'homme, telle est la première cause de mouvement qui ait été connue, la première qu'on ait utilisée pour les travaux les plus essentiels à la vie.

Mais on n'a pas dû tarder beaucoup à connaître et à employer d'autres agents naturels, capables de suppléer à l'insuffisance de notre force musculaire. C'est ainsi qu'on a eu recours d'abord à la force des animaux, convenablement dirigée, puis à la force de l'eau, du vent; à celle de la vapeur, qui vient d'opérer pour ainsi dire sous nos yeux toute une révolution dans les conditions de la vie sociale; à celle de l'électricité, qui réserve à ceux qui viendront après nous des transformations peut-être encore plus inattendues.

En général, et nous conformant en cela au langage vulgaire, nous donnerons le nom de force à toute cause produisant ou pouvant produire le mouvement. Par exemple, un corps que nous cessons de soutenir se met en mouvement, il tombe. La cause de ce mouvement, d'après notre définition, est une force : c'est celle qui a reçu le nom de pesanteur.

Maintenant quelle est la cause de la pesanteur? Si nous répondons que c'est l'attraction de la Terre, on nous demandera quelle est la cause de l'attraction, et ainsi de suite. Aussi nous abstiendrons-nous, avec le plus grand soin, de toute discussion relative à des questions de ce genre, ainsi que de toute hypothèse sur l'essence intime de la matière, ces problèmes ne paraissant pas, en ce moment du moins, susceptibles d'une solution basée sur l'expérience et le raisonnement.

Nous avons dit que l'objet de la Mécanique est l'étude du mouvement et des forces. La division de notre Cours ressort tout naturellement de cette définition, suffisamment éclaircie par les explications que je viens de donner.

I. L'étude des mouvements considérés en eux-mêmes, tels que nous les observons dans les corps qui nous environnent, et spécialement dans les appareils appelés machines, constitue une première Partie à laquelle nous donnerons le nom de Cinématique, d'après une dénomination introduite par Ampère, et aujourd'hui généralement adoptée (1).

J'ai déjà indiqué, d'après d'Alembert, le caractère essentiel de cette Partie en quelque sorte préliminaire, qui n'exige aucun nouveau principe, qui n'invoque aucun fait d'expérience, et qui doit plutôt être rapportée à la Géométrie qu'à la Mécanique.

Non seulement la Cinématique étudie le mouvement comme effet, sans chercher à remonter aux causes, mais encore elle considère uniquement les éléments géométriques des corps, en faisant abstraction de la matière dont ils sont composés. Aussi les théorèmes de la Cinématique sont-ils indépendants de la connaissance plus ou moins complète que nous pouvons avoir de la constitution des corps, et ont-ils toute la valeur des vérités géométriques.

On n'entre réellement dans le domaine de la Mécanique, continue d'Alembert, que quand on se demande comment il arrive que le mouvement d'un corps, placé dans des conditions déterminées, suive telle ou telle loi plutôt que telle autre.

Or nous verrons que, pour résoudre ce problème, nous aurons besoin de poser des principes, des axiomes spéciaux, et de doter la matière, plus ou moins arbitrairement, de certaines propriétés, telles que celle de l'inertie dont nous avons déjà parlé; et l'on comprend qu'avant d'avoir recours à de nouveaux axiomes, toujours, dans une certaine mesure, hypothétiques, on tienne à s'être bien rendu compte de tout ce qui ne dépend pas de la vérité ou de la fausseté de ces axiomes.

<sup>(1)</sup> Essai sur la Philosophie des Sciences, p. 50; 1834.

Carnot signale à plusieurs reprises la haute importance, à la fois pour la Géométrie et pour la Mécanique, de l'étude des mouvements géométriques, notamment dans sa Géométrie de position, p. 336:

- « Il me semble même que la Géométrie ne devrait point se borner là, et qu'elle pourrait embrasser les mouvements qui ne résultent pas de l'action et de la réaction des corps les uns sur les autres; car la Mécanique n'est pas, à proprement parler, la science du mouvement, mais la science de la communication du mouvement.
- » L'idée de mouvement est aussi simple que celle de dimension et peut-être en est-elle inséparable. Les premières notions de la Géométrie enseignent à regarder la ligne comme la trace d'un point qui se meut, et cette notion s'accorde avec l'opération matérielle par laquelle on trace effectivement une ligne sur le papier, avec une plume ou un crayon; elles enseignent de même à regarder une surface comme produite par le mouvement d'une ligne, et le solide comme produit par le mouvement d'une surface. Pourquoi n'irait-on pas plus loin, en considérant ce que produit à son tour le mouvement du solide dans l'espace? Ce n'est pas ce mouvement en lui-même qui fait l'objet de la Mécanique, mais l'effet des modifications qu'il éprouve... »

Et plus loin (p. 338): « Si la théorie des mouvements géométriques était approfondie, la Mécanique et l'Hydraulique seraient infiniment simplifiées; elles se réduiraient au développement du principe général de la communication du mouvement, qui n'est autre chose que celui de la réaction toujours égale et contraire à l'action. Les grandes difficultés analytiques qu'on rencontre dans la science de l'équilibre et du mouvement viennent principalement de ce que la théorie des mouvements géométriques n'est point faite: elle mérite donc toute l'attention des savants. »

C'est Ampère qui a définitivement constitué la science des mouvements géométriques, en la définissant d'une manière précise, traçant les limites de son domaine, enfin en lui donnant un nom que chacun s'est empressé d'adopter.

Il est juste de dire que, bien antérieurement, le général Poncelet avait professé à l'École d'application et à l'hôtel de ville de Metz ce que nous appelons aujourd'hui la Cinématique. Depuis, M. Chasles, à qui la Géométrie du mouvement doit une partie de ses récents progrès, lui donna une place dans son Cours de Machines (Cours autrefois séparé du Cours de Mécanique) à l'École Polytechnique. Enfin, aujourd'hui le vœu de Carnot se trouve entièrement réalisé: la théorie des mouvements géométriques est faite. Sous le nom de Cinématique, elle constitue une science de deuxième ordre, laquelle a sa place marquée entre la Géométrie pure et la Mécanique proprement dite.

Elle emprunte à la Géométrie ses méthodes, et, par une juste réciprocité, elle lui fournit de puissants secours pour la résolution de ses problèmes les plus transcendants.

D'un autre côté, elle se rattache à la Mécanique, pour le compte de laquelle elle se charge d'élucider toutes les propriétés nécessaires du mouvement, celles qui sont du même ordre que le théorème du carré de l'hypoténuse, et qui ne sauraient dépendre, en aucune façon, ni de la nature des causes motrices ni des conditions physiques de la réalisation du mouvement.

Le mot de Cinématique ayant été pris, par les divers auteurs qui se sont occupés de cette science, dans des acceptions qui diffèrent légèrement l'une de l'autre, il convient de rappeler ici la définition donnée par Ampère:

- « La Cinématique, dit-il, doit renfermer tout ce qu'il y a à dire des différentes sortes de mouvement, indépendamment des forces qui peuvent les produire.
- » Elle doit d'abord s'occuper de toutes les considérations relatives aux espaces parcourus dans les divers mouvements, aux temps employés à les parcourir, à la détermination des vitesses d'après les diverses relations qui peuvent exister entre ces espaces et ces temps.
- » Elle doit ensuite étudier les différents instruments à l'aide desquels on peut changer un mouvement en un autre (1). »

C'est donc à la Cinématique qu'appartient la connaissance des organes ou instruments servant à changer la direction ou

<sup>(1)</sup> Ampère, Ouvrage cité, p. 50.

la vitesse d'un mouvement donné, connaissance qui, plus ou moins instinctive chez tous les hommes voués à la pratique des machines, leur inspire tant d'ingénieuses inventions. Il suffit à cet égard de nommer le métier à la Jacquart, les filatures mécaniques, les machines à coudre, etc.

De là une sous-division de la Cinématique, à laquelle on peut donner avec Robert Willis le nom de Théorie des mécanismes, division qui a une très grande importance au point de vue pratique et qui a fait depuis quelque temps de bien notables progrès. La théorie géométrique des mécanismes nous apprend à produire, au moyen d'un moteur donné, les mouvements les plus divers; son application comporte une assez grande précision. Il existe même un grand nombre de machines, notamment dans l'horlogerie, pour lesquelles l'étude géométrique des mécanismes employés est pour ainsi dire rigoureusement suffisante, tant est secondaire la considération des forces qui doivent leur donner le mouvement.

Hâtons-nous pourtant d'ajouter que l'emploi exclusif de la Cinématique expose à de graves mécomptes ceux qui se livrent à la recherche de nouvelles combinaisons mécaniques, sans essayer de se rendre compte des forces qu'il faudra développer pour donner naissance aux mouvements qu'ils ont en vue. On citerait une foule de mouvements géométriques qui ne sont pas réalisables utilement, soit à cause des frottements, soit à cause des efforts considérables qui s'exercent entre les diverses pièces, soit enfin pour un grand nombre de raisons que nous étudierons à propos de chaque mécanisme.

Par exemple: tout le monde sait ce que c'est qu'une vis et qu'un écrou; tout le monde sait aussi qu'en tournant la vis, on l'enfonce dans son écrou supposé fixe. Géométriquement, on devrait donc, en poussant la vis dans l'autre sens, l'obliger à se dévisser. Or ceci n'est généralement pas possible: c'est même sur cette propriété qu'est fondée la presse à vis, dans laquelle en tournant une vis, on exerce sur un corps un effort considérable, sans que la réaction de celui-ci, quelque grande qu'elle soit, puisse avoir pour effet de desserrer la vis abandonnée à elle-même.

Autre exemple. Considérons la combinaison très simple et bien connue qui constitue le rouet de la fileuse. Il est évident qu'en tournant la roue à la main, on fera prendre à la pédale un mouvement d'oscillation autour de son point d'attache. Résulte-t-il de là qu'en imprimant directement ce mouvement à la pédale, on soit assuré de produire la rotation continue du rouet? C'est là une chose qui n'est rien moins qu'évidente : elle n'aura lieu en effet que sous certaines conditions, que l'habitude enseigne promptement aux fileuses, mais dont nous aurons à faire une étude approfondie quand nous voudrons appliquer le même principe géométrique à des machines puissantes.

De là la nécessité de se rendre un compte exact des efforts qui s'exercent entre toutes les pièces des mécanismes étudiés en Cinématique et, en général, d'apprendre à calculer les forces qu'il faut appliquer à un corps donné pour lui faire prendre un mouvement déterminé: tel est l'objet de la deuxième Partie du Cours, de la Dynamique.

- II. La Dynamique est relative aux forces, à leur mesure et à la manière dont elles produisent ou modifient le mouvement. Cette science comprend l'ensemble des principes et des théorèmes qui nous mettront à même de résoudre le double problème suivant :
- 1º Étant données les forces qui agissent sur un corps quelconque, déterminer le mouvement qui prendra naissance si le corps est au repos ou, dans le cas contraire, chercher comment se modifiera le mouvement acquis en vertu de causes antérieures.
- 2º Réciproquement: Connaissant le mouvement d'un mobile, trouver les forces qui agissent actuellement (1) sur ce mobile.

Lorsqu'un corps, primitivement en repos, vient à se trouver soumis à l'action de plusieurs forces, il ne se met pas nécessairement en mouvement : c'est là un fait d'expérience journalière. On voit souvent l'état de repos persister malgré la

<sup>(1)</sup> Il faut bien remarquer le mot actuellement; car, philosophiquement, il est impossible de conclure des phénomènes actuels aux causes antérieures; et toute induction de ce genre doit être reléguée dans le domaine fantaisiste de l'hypothèse.

présence des forces; on dit alors que les forces se font équilibre ou que le corps est en équilibre sous l'action des forces.

Des forces appliquées à un corps en mouvement peuvent aussi se faire équilibre. On le reconnaît en ce que le mouvement du corps n'est pas changé, selon qu'on introduit ou qu'on supprime ces forces.

Les questions relatives à l'équilibre sont évidemment comprises parmi celles qui font l'objet de la Dynamique; elles embrassent tous les cas où le mouvement cesse d'être. Ces questions sont cependant beaucoup trop importantes pour qu'on puisse se borner à les traiter plus ou moins légèrement dans un Chapitre de la Dynamique.

En effet l'art de la construction n'est autre chose que la recherche des moyens économiques de disposer des matériaux en équilibre, sous l'action des forces auxquelles l'édifice projeté doit se trouver soumis; et, d'autre part, bien que les machines soient faites pour être en mouvement, pour marcher, nous verrons que les cas où elles sont en équilibre donnent en réalité la clef de tous les phénomènes du fonctionnement normal.

La science de l'équilibre constitue une division spéciale de la Mécanique, division qui a reçu le nom de Statique.

Nous avons dit, et l'esprit conçoit aisément, qu'on peut déduire la Statique de la Dynamique. Inversement, d'Alembert a su réduire à une simple question de Statique le problème général de la Dynamique que nous venons d'énoncer, et qui paraît au premier abord d'un ordre de complication infiniment supérieur.

Mais il faut bien se garder d'escamoter ainsi l'une des deux sciences au profit de l'autre. Chacune d'elles a ses principes distincts, son enchaînement de théorèmes, ses applications spéciales: chacune a donc le même droit que l'autre à l'indépendance.

Historiquement, la naissance de la Statique a précédé de beaucoup celle de la Dynamique. Archimède nous a laissé deux Traités relatifs à la théorie de l'équilibre. Il s'appuie sur le principe du levier, lequel consiste, comme on sait, en ce que, si un levier droit est chargé de deux poids quelconques placés de part et d'autre du point d'appui, à des distances de ce point réciproquement proportionnelles aux mêmes

poids, ce levier sera en équilibre, et son appui sera chargé de la somme des deux poids.

Pour trouver le premier exemple de la résolution d'un problème de Dynamique, il faut franchir d'un bond dix-huit siècles et passer d'Archimède à Galilée; car, suivant la belle expression de Lagrange, l'intervalle qui sépare ces deux grands génies disparaît dans l'histoire de la Mécanique. Galilée a trouvé les lois de la chute des graves et celles du mouvement parabolique des projectiles. Huygens, Newton et leurs successeurs, développant les idées de Galilée, ont résolu la plupart des problèmes qui se rapportent au mouvement des corps sous l'influence de forces données.

C'est ainsi qu'a été fondée la Mécanique céleste, science véritablement prodigieuse, si l'on considère à la fois la grandeur de son objet, la simplicité de ses méthodes et la rigoureuse précision de ses résultats; science prodigieuse, ai-je dit, et qui pourtant doit en définitive être regardée comme la plus facile entre toutes les branches de la Mécanique appliquée, grâce à la netteté des conditions des problèmes, à l'ancienneté des observations dont on dispose et surtout à ces instruments puissants qui nous font connaître les astres les plus éloignés, aussi bien que les objets tombant immédiatement sous nos sens.

Mais quittons le ciel de Newton et de Laplace pour revenir à ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à l'objet et au plan de notre Cours élémentaire. Nous avons distingué dans la science du mouvement et des forces trois grandes divisions traitant respectivement:

- 1º Du mouvement, abstraction faite des forces qui l'ont fait naître;
- 2º Des forces, indépendamment du mouvement qu'elles peuvent produire;
- 3º Enfin du mode d'action des forces relativement au mouvement, c'est-à-dire de la manière dont les forces font naître le mouvement ou modifient celui qui est acquis.

Ces trois Parties:

Cinématique, Statique, Dynamique, constituent ce qu'on appelle communément la Mécanique rationnelle. L'épithète de rationnelle indique que les spéculations de la Mécanique ne s'appliquent, immédiatement, qu'à des êtres de raison, c'est-à-dire à des êtres purement fictifs, que la raison conçoit, mais qui n'existent pas dans la nature.

Ainsi nous considérerons les corps solides, tels que les métaux, les pierres, comme indéfiniment durs et rigides, quels que soient les efforts auxquels on les soumette; les liquides, au contraire, seront dotés d'une absence complète de cohésion et d'une incompressibilité absolue; les cordes seront parfaitement flexibles et inextensibles, et ainsi du reste.

Mais, dira-t-on, à quoi bon cette savante étude de corps purement imaginaires? Pourquoi tout ce laborieux échafaudage de notions théoriques uniquement propres à fausser les idées, de calculs qui ne trouvent leur application que dans le ciel? Cette objection est spécieuse; elle mérite que nous nous arrêtions un instant à la discuter, car elle touche à l'une des choses qui ont été et qui seront longtemps encore également fatales aux progrès des sciences et de l'industrie; je veux parler de l'antagonisme radical qu'on cherche trop souvent à établir entre ce qu'on nomme la théorie et la pratique.

Quand la science d'Archimède et de Galilée, fière d'avoir soumis les espaces célestes et trouvé le secret des mouvements des astres capricieux de notre système solaire, quand la Mécanique, dis-je, descendant du ciel sur la Terre, voulut appliquer ses puissants moyens d'investigation aux questions de la pratique technique et industrielle, elle trouva, dans la constitution moléculaire des corps matériels, comme autant d'univers nouveaux attendant à leur tour un législateur.

α Sortes de systèmes, dit M. Biot (¹), non moins merveilleux que le monde planétaire, mais d'une complication infiniment supérieure, où des myriades de particules indiscernables, agissant et réagissant les unes sur les autres à des distances qui défient les moyens d'observation les plus perfectionnés, offrent au calculateur des difficultés incomparablement plus grandes que les mouvements réguliers qui s'opèrent dans la solitude des cieux. »

<sup>(1)</sup> Вют, Mélanges, t. I, p. 12.

Il faut le dire, on n'est pas encore parvenu à introduire en toute rigueur les considérations mathématiques dans l'étude de ce nouvel ordre de phénomènes. En attendant, le progrès suit son cours : l'industrie fait tous les jours de nouvelles découvertes, partout de puissantes machines sont créées, de gigantesques manufactures s'élèvent, et la science, impuissante à régulariser l'essor de la pratique, doit faire au moins tous ses efforts pour contenir les écarts inévitables dans des limites non dangereuses pour le développement de la civilisation. C'est ainsi que les Navier, les Coriolis, les Poncelet, ont créé une science de transition, si l'on peut s'exprimer ainsi, science que nous appellerons la Mécanique appliquée, par opposition à la Mécanique rationnelle.

Le Cours de l'École Polytechnique ne peut en aucune façon passer pour un Cours pratique. Mais, quand on a fixé les bases des programmes actuels, on a voulu que, préparant aux travaux variés des diverses carrières militaires ou civiles, notre enseignement renfermât, à côté des principes de la Mécanique rationnelle, lesquels dérivent de la raison, des principes d'un tout autre ordre, qui nous sont révélés par une observation attentive des phénomènes que présentent les corps considérés par rapport au mouvement.

Il importe, dès à présent, de nous bien pénétrer de l'esprit qui nous dirigera dans la Partie du Cours consacrée aux applications de la Mécanique.

Après avoir reconnu tout de suite l'impossibilité, pour ainsi dire absolue, de résoudre rigoureusement la plus simple des questions de ce genre, empressons-nous d'ajouter qu'une pareille solution serait tout aussi inutile au point de vue des applications (lequel nous préoccupe actuellement) que pourrait l'être en Géométrie une solution exacte du fameux problème de la quadrature du cercle, par exemple. Tout ce qu'il faut, c'est que l'exactitude des résultats soit suffisante pour les besoins de l'industrie. Or ceci nous conduit tout naturellement à comprendre l'utilité pratique des spéculations relatives aux êtres de raison.

En effet, après avoir étudié physiquement les corps soumis à l'expérience et les conditions où ces corps se trouvent placés, nous imaginerons des corps fictifs, doués de propriétés qu'on

leur attribuera de manière à simplifier la question, tout en s'écartant le moins possible des propriétés que l'observation aura révélées dans les corps naturels. Ce dernier point est essentiel.

C'est à ces corps hypothétiques, à ces êtres de raison bien définis, qu'on appliquera le calcul. La solution obtenue ne s'appliquera évidemment pas au problème qu'on avait à résoudre, puisqu'on a supposé les corps différents de ce qu'ils sont dans la nature; mais du moins elle ne différera pas beaucoup de la solution cherchée, dont elle fournira une première approximation.

Il faudra ensuite corriger cette solution, en évaluant numériquement les petites erreurs qui proviennent de l'inexactitude des hypothèses fondamentales. Enfin on passera à la vérification des résultats théoriques définitifs; car il ne faut jamais oublier qu'une solution fournie par la méthode que je viens de décrire ne saurait être valable pratiquement qu'après avoir été soumise à la sanction de l'expérience et dans les limites où la vérification expérimentale a eu lieu.

Nous verrons, dans la suite de ce Cours, un certain nombre de théories où l'accord intelligent du calcul et de l'expérience conduit à des résultats qui, sans avoir la prétention de suppléer d'une manière absolue à la pratique proprement dite, fournissent cependant des indications précieuses à l'architecte, au mécanicien, à l'ingénieur. Et, si dans d'autres cas nos efforts moins heureux ne parviennent pas à triompher des difficultés d'un problème plus rebelle, il faudra bien nous résigner à avouer franchement notre impuissance et nous borner à reconnaître et à signaler les écueils, fameux souvent par quelque illustre naufrage.

C'est d'ailleurs toujours une chose assez fâcheuse que de voir la science pure forcée d'abdiquer la direction de l'activité industrielle d'une époque; car c'est l'ère des tâtonnements, des erreurs et des mécomptes; c'est l'ère des efforts sublimes et des chutes douloureuses, de Dédale et d'Icare, audacieux et infortunés précurseurs de Montgolfier; c'est l'ère de la machine à vapeur avant Watt, des machines caloriques ou électromagnétiques encore aujourd'hui.

J'espère que ces quelques considérations préliminaires ne vous auront pas paru trop inutiles : il importe, avant de se lancer dans une carrière aussi vaste que celle de la Mécanique, de savoir clairement d'où l'on part et où l'on va.

Cela fait, on peut se mettre en route; mais il faut avoir le plus grand soin d'observer attentivement le pays qu'on traverse, afin de retrouver plus tard son chemin sans hésitation, quel que soit le point où l'on se voie accidentellement transporté, et de recommencer au besoin sans guide la route que nous allons aujourd'hui parcourir ensemble.

Nous reviendrons d'ailleurs très fréquemment et pour ainsi dire à satiété, dans toute la suite de ce Cours, sur les principes généraux dont je viens de vous exposer l'enchaînement, principes qui s'éclairciront peu à peu par la vertu de la plus puissante des figures de rhétorique, la répétition. Enfin, quand nous reprendrons une dernière fois ces notions, dans les Leçons consacrées à la revision, nous serons, je l'espère, tout à fait en mesure d'embrasser d'un coup d'œil l'harmonieuse unité de la Mécanique théorique et expérimentale, en comprenant comment tout se réduit en définitive à un petit nombre de principes, et à un très petit nombre de conséquences fondamentales, qui sont ce qu'on doit surtout s'attacher à retenir.

#### PREMIÈRE SECTION.

#### CINÉMATIQUE PURE.

Nous distinguons deux Sections dans la science des mouvements géométriques, telle que nous l'avons définie dans nos préliminaires:

La Cinématique pure (1), sorte de Géométrie transcendante dans laquelle on étudie, comme le demandait Carnot, ce que produit le mouvement d'un solide dans l'espace, le temps se comportant ici, pour ainsi dire, comme une quatrième dimension ultra-géométrique;

La Théorie des mécanismes, comprenant l'application des théorèmes de la Cinématique pure au tracé géométrique des organes de machines.

Nous nous occuperons d'abord, pour suivre l'ordre logique, de la première des deux divisions que nous venons d'indiquer; et, comme il est évident qu'on connaît le mouvement d'un corps quand on connaît le mouvement des divers points de ce corps, nous commencerons la Cinématique pure par l'étude du mouvement d'un point géométrique.

<sup>(&#</sup>x27;) J'emprunte la dénomination de Cinématique pure à M. Resal, qui a Publié sous ce titre un Traité complet des mouvements, considérés au point de vue géométrique (1 vol., Mallet-Bachelier, 1862).

#### CHAPITRE PREMIER.

#### MOUVEMENT SIMPLE D'UN POINT.

On détermine la position d'un point dans l'espace en rapportant ce point à un système de comparaisons fixe et invariable, généralement à trois axes rectangulaires. Pour savoir si un point est en repos ou en mouvement, il faut mesurer à des intervalles de temps déterminés les coordonnées de ce point par rapport à trois axes rectangulaires fixes, ou à tout autre système de coordonnées bien défini. Si ces coordonnées varient, c'est que le point est en mouvement.

On voit que, dans ce cas, nos observations nous font connaître une série de positions successives du point mobile, c'est-à-dire la trajectoire de ce point, si ces positions sont suffisamment rapprochées. Elles donnent aussi, si l'on a eu soin de noter les temps des observations, les instants (1) du passage de ce mobile à certains points bien déterminés de sa trajectoire; et l'on a ainsi les deux éléments de ce que nous avons appelé la loi du mouvement étudié.

C'est par l'application de cette méthode qu'on voit la liste des planètes télescopiques s'enrichir chaque année de plusieurs noms nouveaux. Les astronomes voués à ce genre de recherches explorent avec soin les régions du zodiaque dont ils possèdent des cartes exactes. Aperçoivent-ils un astéroïde non marqué sur ces cartes, ils en mesurent chaque jour les coordonnées célestes, et, s'ils trouvent constamment les mêmes valeurs, le nouveau corps doit être rapporté aux étoiles fixes;

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas attribuer au mot instant le sens d'intervalle de temps très court, dt: l'instant est à la durée ce que le point est à l'étendue.

Quant au mot de *moment*, synonyme d'instant dans le langage vulgaire, nous le rencontrerons plus tard fréquemment en Mécanique, pris dans l'acception du latin momentum.

dans le cas contraire, ce corps est une planète ou une comète. De plus, quand les observations sont en nombre suffisant, on en conclut les éléments de l'orbite de la planète ou de la comète et son moyen mouvement : on est alors à même de décider d'une manière définitive à quelle catégorie appartient l'astre qu'on vient de découvrir.

Nous avons dit que la connaissance complète de la loi du mouvement d'un point comprend deux parties parfaitement distinctes (1), qui sont:

- 1º La recherche de la trajectoire;
- 2º L'étude de la loi qui lie, sur cette trajectoire supposée connue, les espaces parcourus aux temps employés à les parcourir.

Nous traiterons séparément ces deux éléments, en commençant par le deuxième, c'est-à-dire par la relation des espaces parcourus sur une trajectoire donnée, aux temps employés à parcourir ces espaces.

## § l. — Étude de la loi du mouvement d'un point, indépendamment de la nature de la trajectoire.

Supposons la trajectoire connue : une position M du point mobile sur cette trajectoire (fig.1) sera déterminée par la distance s du point M à un certain point fixe O. Ce point O est l'origine des coordonnées s, mesurées suivant la courbe OM.

Les longueurs OM seront naturellement affectées du signe + ou du signe —, selon qu'elles devront être portées à droite ou à gauche de l'origine O.

Pour que la loi du mouvement soit définie, il faut que l'on donne à chaque instant t la valeur de cette coordonnée s. A ce Point de vue, la quantité s est une fonction de la variable in-

<sup>(&#</sup>x27;) Il est évident que ces deux choses sont absolument indépendantes l'une de l'autre, des trajectoires identiques pouvant être parcourues suivant des lois bien différentes les unes des autres, et réciproquement.

Il est à peine utile de faire observer que cette indépendance subsiste seulement lorsqu'on considère le mouvement en lui-même sans se préoccuper de ses causes; autrement il est évident que les causes qui produisent un certain mouvement influent à la fois sur la nature de la trajectoire et sur les espaces parcourus dans des temps donnés.

dépendante t, ce qui s'exprime généralement par une équation de la forme

$$s = f(t)$$
.

Lorsque la relation de s à t est donnée analytiquement, on sait résoudre par les procédés ordinaires du calcul le double problème qui fait l'objet de la Cinématique :

- 1º Quelle est, à un instant donné, la position du point mobile dans l'espace?
- 2º Réciproquement, le lieu du mobile étant donné, quelle heure est-il?

Quelquesois on connaît s en sonction de t par une Table dont les éléments ont été déterminés par l'observation. Souvent alors, comme dans le problème de la chute des graves ou dans celui du mouvement elliptique des planètes, on peut substituer à la Table une formule qui en est la traduction sidèle; on rentre ainsi dans le cas précédent. Au contraire, il sera généralement commode, pour l'usage des praticiens, de transformer une formule en une Table. Alors le problème de la détermination du lieu du corps, ainsi que le problème inverse, se résout par les méthodes ordinaires d'interpolation, ou par des méthodes graphiques qui sont extrêmement utiles et auxquelles nous arrivons dans un instant.

Mouvement uniforme. — La loi de mouvement la plus simple qu'on puisse imaginer est celle du mouvement uniforme, dans lequel les espaces parcourus dans des temps égaux sont égaux, quelque petits que soient ces temps. Ceci revient à dire que, dans le mouvement uniforme, les espaces parcourus sont proportionnels aux temps.

Soient (fig. 2)  $M_0$  la position du mobile à l'instant pris pour l'origine des temps, M sa position à l'époque t, O l'origine des coordonnées s.

L'espace parcouru pendant le temps t est

$$\mathbf{M}_{0}\mathbf{M} = \mathbf{O}\mathbf{M} - \mathbf{O}\mathbf{M}_{0} = s - s_{0};$$

cette quantité devant être proportionnelle au temps t, on a

$$\frac{s-s_0}{t}=a,$$

a étant une constante positive ou négative, suivant que s est plus grand ou plus petit que  $s_0$ , t étant positif; c'est-à-dire suivant que le mouvement s'effectue dans le sens que nous avons choisi comme positif ou dans le sens opposé.

On déduit de là

$$s = s_0 + at,$$

équation du mouvement uniforme. On voit que, dans ce mouvement, l'espace s est une fonction linéaire du temps t.

Vitesse dans le mouvement uniforme. — La constante a est l'espace parcouru dans l'unité de temps. Elle varie d'un mouvement uniforme à un autre, selon que le mouvement est plus ou moins rapide; c'est même cette quantité qu'on prend habituellement pour mesure du degré plus ou moins grand de rapidité ou de lenteur, quand on dit, par exemple, qu'un train parcourt tant de lieues à l'heure ou un projectile tant de mètres par seconde: nous la nommerons la vitesse du mobile. Ainsi:

On appelle vitesse, dans le mouvement uniforme, l'espace parcouru par le mobile dans l'unité de temps.

La vitesse est, si l'on veut, le rapport constant de l'espace parcouru pendant un certain temps t, et d'un mouvement uniforme, au temps t employé à parcourir cet espace.

Inutile de dire qu'on ne peut pas ainsi comparer un espace à un temps, mais bien les rapports de ces deux quantités à leurs unités respectives. Il résulte de là qu'il n'y a pas d'unité de vilesse: la vitesse, définie comme nous venons de le faire, est un nombre abstrait, dont la grandeur varie à la fois avec l'unité de longueur et l'unité de temps, le rapport de deux vilesses étant toutefois indépendant de ces deux unités.

Habituellement le temps est considéré comme un nombre abstrait, c'est-à-dire que l'homogénéité des formules par rapport au temps ne se trouve pas immédiatement en évidence. Dans ce système la vitesse est une longueur, un nombre de mètres; et il faut sous-entendre: parcourus dans une seconde.

Mesure de la vitesse des navires. — Dans la navigation maritime, les vitesses sont exprimées en næuds.

Un nœud répond à un mille marin, soit à un tiers de lieue marine ou à 1852<sup>m</sup> par heure, c'est-à-dire à o<sup>m</sup>, 514 par

seconde. On aura donc la vitesse d'un navire en multipliant o<sup>m</sup>, 514 par le nombre de nœuds.

Pour mesurer la vitesse d'un navire, il faut avoir un repère fixe ou sensiblement fixe. On obtient ce repère en lançant à la mer un petit corps flottant nommé bateau de loch, retenu par un cordage nommé ligne de loch. L'observation prouve que les ébranlements qui se propagent à la surface d'un liquide n'impriment aux corps flottants qu'un mouvement d'oscillation à peu près vertical; et l'on peut admettre que le loch reste immuable dans le sens horizontal, dès qu'il se trouve à une distance du navire égale à la longueur du bâtiment.

Cet instant est indiqué sur la ligne de loch par un morceau d'étamine appelé *houache*. On retourne alors un sablier, et on laisse filer de la ligne pendant toute la durée de l'écoulement du sable dans le sablier, durée qui est ordinairement d'une demi-minute.

Le chemin parcouru pendant cette demi-minute est donné par des nœuds qui se trouvent sur la ligne de loch, à des distances réglées de manière qu'un nœud dans une demi-minute réponde à un mille par heure. Telle est l'origine de l'habitude d'estimer les vitesses en nœuds.

Si l'on calcule la distance de deux nœuds par la proportion que nous avons indiquée, on trouve 15<sup>m</sup>, 4 ou environ 47 pieds. Mais il faut remarquer que le flotteur n'est pas entièrement libre, et que la ligne de loch, toujours légèrement tendue, lui communique nécessairement un petit mouvement dans le sens du navire. Pour corriger cette cause d'erreur, l'expérience a prouvé qu'il fallait prendre la distance de deux nœuds égale à 45 pieds ou 9 brasses.

J'ai insisté un peu sur cette opération bien simple, qui nous a fourni un premier exemple de la résolution d'une question pratique. J'ajouterai encore que le bateau de loch a une forme triangulaire; qu'il est lesté de manière à se tenir verticalement, position qui diminue les mouvements latéraux; et qu'enfin, pour l'empêcher de s'incliner par l'action de la ligne de loch, on emploie une cheville qui est rattachée à un point convenablement choisi sur cette ligne, et qui pénètre dans un trou A(fig. 3).

Pour retirer le loch, on commence par lui imprimer une

secousse; par l'effet de cette secousse, la cheville se dépasse, le triangle flotte à plat, et on le ramène facilement à bord.

Équations du mouvement uniforme. — Nous aurons défini la vitesse d'une manière complète si nous lui attribuons le sens dans lequel s'effectue le mouvement. Alors elle est dirigée vers les s positifs ou en sens contraire, suivant que a est positif ou négatif.

Convenons de regarder la vitesse comme positive lorsqu'elle est dirigée dans le premier sens, et comme négative lorsqu'elle est dirigée dans le sens opposé; le coefficient  $\alpha$  représentera maintenant la vitesse du mobile en grandeur et en signe; et, si nous la désignons d'une manière générale par  $\nu$ , nous aurons pour exprimer les lois du mouvement uniforme les deux équations

$$\begin{cases} s = s_0 + at, \\ v = a. \end{cases}$$

Nous aurons achevé la discussion des diverses quantités qui figurent dans ces équations, si nous remarquons que le temps doit aussi être considéré comme pouvant être pris positivement ou négativement.

En effet, nous avons choisi arbitrairement un certain instant que nous avons appelé *initial*, à partir duquel nous avons commencé à compter les temps, comme on compte les dates historiques à partir de la naissance de Jésus-Christ. Or il n'y a aucune impossibilité à ce que le mobile ait été en mouvement avant cet instant initial; et les équations (2) pourront représenter ces positions antérieures, à la condition d'admettre pour t des valeurs négatives.

Mouvement varié. — Quand le mouvement n'est pas uniforme, on dit qu'il est varié. La distance s du mobile à l'origine des espaces n'est plus une fonction linéaire du temps t; ces deux variables sont liées l'une à l'autre par une équation quelconque, que nous représentons par

$$s = f(t)$$
.

Mouvements périodiques. — Il faut distinguer parmi les mouvements variés ceux qui sont périodiques ou périodiquement uniformes, c'est-à-dire dans lesquels les espaces parcourus dans des temps égaux convenablement choisis sont

égaux, comme dans le mouvement uniforme. Mais cette égalité, dans les mouvements périodiques, ne subsiste pas quelque petits que soient les temps égaux considérés, mais seulement quand ces temps sont des multiples d'un certain intervalle constant appelé *période*.

La plupart des mouvements qui nous apparaissent comme uniformes dans la nature ne sont que périodiquement uniformes: tels sont la marche des animaux, le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, celui des aiguilles d'une horloge, d'une roue hydraulique, du volant d'une machine à vapeur, etc.

Mouvements variés quelconques. Courbes des espaces. — Quelle que soit la fonction f(t), algébrique, transcendante ou même non susceptible d'une expression analytique, on conçoit qu'on construise graphiquement l'équation s=f(t), en coordonnées rectangulaires ou obliques.

Prenons (fig. 4) deux droites rectangulaires KS, KT, pour axes des espaces et des temps. Puis, ayant choisi arbitrairement une longueur convenable pour représenter une seconde de temps, portons sur l'axe KT des abscisses  $Kp_1, Kp_2, \ldots$ , proportionnelles aux temps  $t_1, t_2, \ldots$ , comptés à partir d'un certain instant initial. Enfin, par les points ainsi déterminés, élevons des ordonnées proportionnelles aux valeurs de s correspondantes. Nous aurons ainsi construit une courbe, dite courbe des espaces, dont l'équation sera s = f(t), et qui nous servira à résoudre graphiquement le double problème de la détermination de s au moyen de t ou de t au moyen de t. Cette méthode d'interpolation graphique offrira une exactitude suffisante dans un grand nombre de cas.

Les applications des courbes à la représentation des fonctions d'une variable, et celles des surfaces à la représentation d'une fonction de deux variables indépendantes, ont été exposées dans le Cours de Géométrie. Même quand on a l'expression analytique d'une loi, les courbes ont l'avantage de peindre cette loi aux yeux de la manière la plus nette; leur usage commence à se répandre dans la pratique.

Mais c'est principalement quand on se propose de déterminer la loi d'un mouvement par l'observation qu'il est pour ainsi dire indispensable de consigner dans un Tableau graphique les résultats bruts de l'expérience. Les notions les plus élémentaires de la continuité des lignes courbes ne permettent pas à une erreur un peu grave de passer inaperçue; les particularités remarquables de la loi qu'on étudie se trouvent mises bien nettement en évidence par les diverses affections géométriques de la courbe; les erreurs qui proviennent du défaut de précision de la méthode d'observation, du moins les erreurs non systématiques, se corrigent tout naturellement par le tracé même de la figure.

Enfin la comparaison de cette figure avec les principales courbes, connues, paraboliques, hyperboliques, logarithmiques, trigonométriques, etc., facilitera, s'il y a lieu, la recherche de l'expression analytique de la loi.

Application au mouvement uniforme. — La courbe des espaces est une ligne droite (fig. 5). L'ordonnée à l'origine de cette droite est la distance  $s_0$ , positive ou négative, qui sépare le mobile, à l'instant initial, de l'origine des espaces sur la trajectoire.

Le coefficient angulaire de la droite des espaces fait connaître la vitesse en grandeur et en signe. Pour avoir la vitesse en mètres par seconde, il faut porter, à partir d'un point quelconque m et parallèlement à l'axe des temps, la longueur  $m\mu$  qui représente une seconde à l'échelle adoptée. La perpendiculaire  $\mu m'$  donne la vitesse à l'échelle des espaces.

Tous les problèmes auxquels donne lieu le mouvement uniforme se trouvent résolus par la théorie de la ligne droite à laquelle on peut se contenter de renvoyer pour tous les détails. Exemple :

PROBLÈME. — Connaissant les positions d'un mobile à deux époques données, et sachant d'ailleurs que son mouvement sur une ligne connue est uniforme, trouver l'équation de ce mouvement.

Prenons à volonté l'origine des distances et celle des temps et soient

 $s_1$  et  $s_2$  les distances à l'origine O des deux positions connues;  $t_1$  et  $t_2$  les temps écoulés depuis l'instant initial jusqu'à ceux qui correspondent à ces deux positions.

Au moyen de ces données, on trouve

$$s_0 = \frac{s_1 t_2 - s_2 t_1}{t_2 - t_1}, \quad a = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1};$$

ďoù

$$s = \frac{s_1 t_2 - s_2 t_1}{t_2 - t_1} + \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} t,$$

ou

$$s-s_1=\frac{s_2-s_1}{t_2-t_1}(t-t_1).$$

Vitesse dans le mouvement varié. — Dans le mouvement varié, la courbe des espaces est une courbe quelconque (fig. 6). Considérons deux points m, m' de cette courbe; la différence qm' des ordonnées correspondant aux temps t' et t représente l'espace parcouru pendant le temps t'-t; et, si cet espace avait été parcouru d'un mouvement uniforme, on aurait eu, pour figurer la loi des espaces pendant le temps t'-t, la droite mm' au lieu de la courbe qui joint ces deux points. La vitesse de ce mouvement uniforme aurait été donnée par le rapport  $\frac{qm'}{mq}$ , égal au coefficient angulaire de la corde mm': ce rapport est ce qu'on peut appeler la vitesse moyenne du mouvement varié, correspondant au point M de la trajectoire et à l'intervalle de temps pp'; cette quantité est une fonction à la fois de l'époque t et de l'intervalle considéré t'-t. Mais, si l'on conçoit que cet intervalle et la longueur pp' diminuent indéfiniment, la corde mm' tendra vers une position limite, qui est la tangente à la courbe des espaces au point m. En même temps la vitesse moyenne, le coefficient angulaire de la corde, tendra vers une limite  $\frac{ds}{dt}$ , qui ne dépendra plus que du temps t ou de la position du point M sur la trajectoire.

Cette limite  $\frac{ds}{dt}$  ou f'(t) est ce que nous appellerons la vitesse du mouvement varié à l'époque t.

L'élément ds étant positif ou négatif suivant que le mouvement est dirigé dans le sens des s positifs ou dans le sens opposé, l'expression  $\frac{ds}{dt}$  fait connaître en même temps la grandeur et, par son signe, le sens de la vitesse. C'est la vitesse du mouvement uniforme qu'on peut toujours considérer, pendant un temps infiniment petit, comme identique au mouvement étudié.

Ainsi se trouve généralisée notre définition de la vitesse dans le mouvement uniforme. Analytiquement, la vitesse est la dérivée de l'espace par rapport au temps; géométriquement, c'est le coefficient angulaire de la tangente à la courbe des espaces: on la construit en prenant parallèlement à l'axe des temps une longueur  $m\mu$  égale à une seconde, puis menant la perpendiculaire  $\mu\nu$ , limitée à la tangente au point m.

C'est de cette manière qu'on détermine à chaque instant la vitesse d'un mobile dont le mouvement a été observé directement et réduit en Tables. Il faut alors passer par l'intermédiaire de la courbe des espaces et opérer comme précédemment.

Quelquesois on se dispense de construire et la Table et la courbe, en obligeant le mobile à tracer lui-même cette dernière automatiquement.

Nous reviendrons sur les divers procédés fort ingénieux au moyen desquels on oblige un mobile qui, par sa grande vitesse, semble se dérober à nos observations, à écrire luimême les lois de son mouvement dans le langage dont je viens de vous donner la clef. Je me contenterai pour le moment de citer, comme exemple de cette méthode expérimentale, la détermination des lois de la chute des graves au moyen de l'appareil que le général Morin a fait construire, d'après les indications du général Poncelet.

Le corps qui tombe est armé d'un crayon et marque sa trace sur une feuille de papier qui se déplace horizontalement, par l'effet d'un mouvement d'horlogerie, de manière à présenter à chaque instant, en regard de la verticale de chute, des verticales dont les distances sont proportionnelles au temps. Habituellement, pour plus de commodité, la feuille de papier est enroulée sur un cylindre; en la développant sur un plan, on obtient la courbe des espaces.

Courbe des vitesses. — Il résulte de ce qui précède que, dans le mouvement varié, la vitesse est une fonction du temps t, fonction dont on sait trouver la valeur à chaque instant quand on connaît la loi du mouvemant. Il est naturel de représenter

aussi cette fonction  $\nu$  par une courbe, et ceci nous procurera des avantages du même ordre que ceux qui résultent de la considération de la courbe des espaces.

Pour construire la courbe des vitesses, connaissant la courbe des espaces  $m m_1 m_2$  (fig. 7), nous déterminerons, comme nous l'avons indiqué, la vitesse  $\mu\nu$  correspondant au point m de la courbe  $mm_1$  ou au point M de la trajectoire; nous porterons ensuite la longueur  $\mu\nu$  sur l'ordonnée du point p, en faisant bien attention au signe, et nous aurons ainsi autant de points que nous le voudrons de notre courbe des vitesses.

Réciproquement, connaissant cette courbe des vitesses, on peut en déduire la courbe des espaces : soit analytiquement, en intégrant l'équation

$$ds = v dt,$$

soit graphiquement, par une quadrature.

Mais, pour que le problème soit déterminé, il faut qu'outre la courbe des vitesses on donne un premier point de la courbe des espaces cherchée, afin qu'on puisse trouver la valeur de la constante arbitraire introduite par l'intégration de l'équation (3), équation dont on peut mettre l'intégrale sous la forme

$$s = s_0 + \int_{t_0}^t v \, dt \cdot$$

Soit  $m_0$  ce premier point de la courbe (fig. 8): pendant le temps dt, l'accroissement ds de l'ordonnée est égal à v dt, c'est-à-dire au petit rectangle  $n_0p_1$ , dont la base est égale à dt et la hauteur à la vitesse v. Ayant pris  $q_1m_1$  égal à ce rectangle, nous prendrons de même  $q_2m_2=n_1p_2$ ; enfin un accroissement fini quelconque qm sera représenté par l'aire correspondante  $n_0npp_0$ , qui est la limite de la somme de ces rectangles (1).

Quand on ne saura pas calculer exactement l'intégrale définie  $\int_{t_0}^{t} v \ dt$ , ce qui arrivera, par exemple, toutes les fois que

<sup>(1)</sup> Les temps, c'est-à-dire l'une des dimensions des aires dont nous parlons, devant être considérés comme des nombres abstraits, on voit qu'en définitive chacune de ces aires représente un nombre de mètres, c'est-à-dire une longueur.

la courbe des vitesses sera donnée par un tracé graphique, on calculera les espaces parcourus en appliquant à l'aire  $n_0 p$  les formules connues de quadrature approximative.

On a construit des machines qui tracent elles-mêmes la courbe des vitesses.

Il existe aussi des appareils qui servent à quarrer mécaniquement une courbe quelconque supposée tracée, ce sont les planimètres; enfin, dans d'autres dispositions, la courbe se quarre en même temps qu'elle se construit ou qu'elle est censée se construire automatiquement. Nous retrouverons ces appareils dans une autre Partie du Cours.

On prend quelquefois pour ordonnées des fonctions de l'espace ou de la vitesse, soit qu'on y soit forcé par la nature des instruments de mesure et de tracé, soit qu'on ait uniquement en vue de simplifier les opérations graphiques à exécuter sur ces courbes. Nous nous bornons à faire ici mention des courbes dont les ordonnées sont proportionnelles à la variable qu'il s'agit de représenter.

Mouvement uniformément varié. — Le mouvement varié le plus simple est celui dans lequel les vitesses acquises dans des temps égaux sont égales, quelque petits que soient ces temps: c'est le mouvement uniformément varié.

Soient  $v_0$  la vitesse à l'instant initial, v la vitesse au bout du temps t; la vitesse acquise est  $v - v_0$ , et l'on a par définition

$$\frac{v-v_0}{t}=j$$

j étant une constante. On tire de là

$$v = v_0 + jt$$

expression de la loi des vitesses dans le mouvement uniformément varié.

La courbe des vitesses est une ligne droite, dont  $v_0$  est l'ordonnée à l'origine et j le coefficient angulaire (fig. 9).

De l'accélération. — Cette quantité j, qui joue par rapport à la vitesse le même rôle que celle-ci par rapport aux espaces, se nomme l'accélération. Quand on introduit ainsi dans la science une expression tirée du langage vulgaire, il faut avoir soin de préciser le sens qu'on y attache. Il est possible que

notre accélération soit un retard, v étant plus petit que  $v_0$ ; alors j est négatif. D'autres fois, au contraire, le retard est indiqué par une accélération positive, lorsque la vitesse v est négative. Inutile d'insister sur ces particularités, qui n'offrent aucune difficulté.

L'accélération constante j est ce qui distingue l'un de l'autre les différents mouvements uniformément variés; c'est la vitesse acquise pendant l'unité de temps. On la construit en prenant  $n\nu$  égale à une seconde et menant la perpendiculaire  $\nu n'$ .

Lois de la chute des graves. — L'expérience prouve que le mouvement d'un corps qui tombe librement dans le vide est uniformément accéléré. L'accélération de ce mouvement est la même pour tous les corps; elle varie avec la position géographique du lieu et en même temps avec l'altitude; enfin, à la latitude de Paris et au niveau de la mer, elle est représentée par le nombre 9,8088, qu'on remplace habituellement par la lettre g.

D'après ce que nous avons dit à propos de la vitesse, le temps étant un nombre abstrait, l'accélération est un certain nombre de mètres, nombre qui varie quand on change l'unité de temps.

1

T

1.

Par exemple, si l'on prenait pour unité de temps la minute, la valeur de g serait 3600 fois plus grande. En effet, d'une part, la vitesse acquise au bout d'une minute est 60 fois la vitesse acquise au bout d'une seconde, puisque les vitesses acquises croissent proportionnellement au temps; d'autre part, le nombre de mètres qui exprime une vitesse donnée est 60 fois plus considérable en prenant pour unité la minute, puisque la vitesse est l'espace parcouru d'un mouvement uniforme pendant l'unité de temps, et que cette unité est devenue 60 fois plus grande. Donc, en définitive, le nombre qui mesure l'accélération g est devenu 3600 fois plus considérable.

Equations du mouvement uniformément varié. — Pour avoir la loi des espaces, il suffit d'égaler  $s-s_0$  à l'aire du trapèze  $n_0p$  (fig. 10), dont la hauteur est égale à t et dont les bases sont respectivement  $v_0$  et v ou  $v_0+jt$ ; on a ainsi

$$s - s_0 = t \times \frac{1}{2} (v_0 + v_0 + jt).$$

'où

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} j t^2;$$

'est ce qu'aurait donné l'intégration de l'équation

$$\frac{ds}{dt} = v_0 + jt.$$

Construisons les équations

(4) 
$$\begin{cases} s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} j t^2, \\ v = v_0 + j t. \end{cases}$$

La première représente une parabole dont l'axe est parallèle à celui des s, et qui peut occuper les quatre positions indiquées par la fig. 11, suivant les signes des quantités  $v_0$  et j:

10  $v_0 > 0$ , j > 0, mouvement uniformément accéléré proprement dit.

 $2^{\circ}$   $v_0 < 0$ , j > 0, mouvement d'abord retardé, puis accéléré, dans le sens ordinaire du mot; c'est-à-dire que la vitesse diminue d'abord en valeur absolue, s'annule, puis que le mouvement recommence dans le sens opposé, avec une vitesse indéfiniment croissante.

 $3^{\circ} v < 0$ , j < 0, mouvement accéléré dirigé du côté des s négatifs.

 $4^{\circ} v_0 > 0$ , j < 0; le mouvement, d'abord dirigé vers les s positifs, voit sa vitesse diminuer jusqu'à zéro, pour reprendre ensuite vers les s négatifs.

Propriétés du mouvement uniformément varié. — On peut, au moyen des équations (4) diversement combinées, démontrer un certain nombre de propriétés du mouvement uniformément varié. Par exemple, éliminons j entre ces équations; il vient

$$\frac{s-s_0}{t}=\frac{v_0+v}{2}.$$

1º Dans le mouvement uniformément varié, la vitesse moyenne pendant un certain temps t est la moyenne arithmétique des vitesses prises aux deux instants extrêmes de ce temps.

Dans l'équation précédente, remplaçons v par  $v_0 + jt$ ; il vient

$$\frac{s-s_0}{t}=v_0+j\frac{t}{2}.$$

2º Dans le mouvement uniformément varié, la vitesse moyenne du mobile, pendant un certain temps t, est égale à la vitesse v, prise à l'instant milieu de ce temps.

Enfin l'élimination de t entre les équations (4) produit

$$\frac{1}{2}(v^2-v_0^2)=j(s-s_0).$$

3º Dans le mouvement uniformément varié, la moitié de l'accroissement du carré de la vitesse est le produit de l'accé-lération constante par l'espace parcouru.

On simplifie les équations (4) en comptant les temps à partir de l'instant où la vitesse  $v_0$  est nulle, et les espaces à partir de la position que le mobile occupe à cet instant; il vient alors

$$\begin{cases}
s = \frac{1}{2}jt^2, \\
v = jt.
\end{cases}$$

La première de ces équations montre que :

4º Dans le mouvement uniformément varié, l'accélération j est le double de l'espace parcouru pendant la première seconde du mouvement.

Problèmes sur l'ascension et la chute des corps.

Les équations (4) et (5) servent à résoudre tous les problèmes qu'on peut se proposer sur le mouvement vertical des corps pesants dans le vide, en faisant j = -g ou j = g, selon qu'o prodirigera la partie positive de la verticale en haut ou en basse

PROBLÈME I. — Calculer la hauteur à laquelle s'élèvera et l'acres animé d'une vitesse donnée v<sub>0</sub>, dirigée de bas en haut to

Les équations du mouvement sont

(6) 
$$\begin{cases} s = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \\ v = v_0 - gt. \end{cases}$$

CHAPITRE I. - MOUVEMENT SIMPLE D'UN POINT.

On trouve la durée de l'ascension en faisant v = 0, ce qui donne

$$T=\frac{v_0}{g}$$
;

en portant ensuite cette valeur dans l'équation des espaces, on a la hauteur à laquelle s'élève le mobile

$$\mathbf{H} = \frac{v_0^2}{2g};$$

c'est la hauteur due à la vitesse v<sub>0</sub>.

Le temps de la descente est égal au temps de l'ascension

$$T'=rac{v_0}{g}=\sqrt{rac{2\,\mathrm{H}}{g}};$$

et le mobile repasse au point de départ avec une vitesse égale à  $v_0$ , c'est-à-dire à

$$\sqrt{2gH}$$
;

c'est la vitesse due à la hauteur H.

Problème II. — Un corps descend d'une hauteur H dans un temps t plus petit que  $\sqrt{\frac{2H}{g}}$ : déterminer la hauteur de laquelle il est tombé.

Soit  $s_0$  la distance du point de départ inconnu à l'origine de la hauteur H: on a

$$\mathbf{H} = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

et.

$$s_0 = \frac{v_0^2}{2g};$$

 $\mathbf{e}_{\mathbf{n}}$  éliminant  $v_0$ , on trouve

$$s_0 = \frac{1}{2} g \left( \frac{H}{gt} - \frac{1}{2} t \right)^2$$

PROBLÈME III. — Deux corps partent d'un même point, sans v itesses initiales, à des époques séparées par un intervalle  $\theta$ : déterminer l'instant où la distance de ces deux corps sera a, et les chemins qu'ils auront alors parcourus.

Soient t le temps écoulé depuis le départ du premier corps Bour. — Cours de Mécanique. I.

jusqu'à l'instant cherché, et z la hauteur de chute correspondante : on a

$$z = \frac{1}{2}gt^2$$

et

$$z = a - \frac{1}{2}g(t - 0)^2$$
.

PROBLEME IV. — Calculer la profondeur d'un puits d'apr le temps qui s'écoule depuis le départ d'un corps qu'on lazs tomber sans vitesse jusqu'à l'instant où le bruit de la ches arrive à l'orifice du puits.

Etc., etc.

Mouvement varié quelconque. — Quand le mouvement n'e pas uniformément varié, la vitesse acquise pendant un certa i temps t'-t n'est pas la même à une époque quelconque d mouvement. On considère alors l'accélération moyenne per dant le temps t'-t; et. en supposant ce temps infiniment petit, on appelle accélération du mouvement à une époque

la quantité  $\frac{dc}{dt}$ , c'est-à-dire la limite de l'accélération moyenne

On a ainsi, en général,

$$j - \frac{dv}{dt} - \frac{d^2s}{dt^2},$$

et l'on peut construire une courbe des accélérations analogue aux courbes des espaces et des vitesses (1).

Problemes sur les lois de mouvement.

Pour terminer ce qu'il y a à dire sur les lois du mouvem considere indépendamment de la trajectoire, donnois la 5

Note avons simplement appelé acceleration la quantité j; et consideration un aucun inconvenient pour le moment. Plus tard, que nous opplierons le mouvement d'un peu plus pres, en y faisant entrer oui le prime de la trapectouse, nous introduirons d'autres quantités au peuble, n'est serons conduits a donner aussi le nom generique d'acceleration copper d'une épathète caracteristique : nous verrons alors que, tout le les pour le moment sera curviligne, la quantité j's'appellera l'accheration tangement de côté content tangement, apo ne nous sont point encore nécessaires.

lution des six problèmes élémentaires qui sont relatifs aux espaces, aux vitesses et aux accélérations, problèmes qui se ramènent tous à des quadratures, c'est-à-dire à l'intégration de différentielles de la forme f(x) dx.

I. On donne l'espace en fonction du temps,

$$s = f(t)$$
.

On déduit de la les expressions de la vitesse et de l'accélération:

$$v = f'(t), \quad j = f''(t).$$

II. Donnée v = f(t). On a

$$j=f'(t), \qquad s=s_0+\int_0^t f(t)dt.$$

III. Donnée  $j = \varphi(t)$ . On a

$$v \equiv v_0 + \int_0^t \varphi(t) dt, \quad s \equiv s_0 + \int_0^t v dt.$$

IV. Donnée  $v = \psi(s)$ . On a

$$t = \int_{s}^{s} \frac{ds}{\psi(s)}, \quad j = \psi'(s) \frac{ds}{dt} = \psi(s) \psi'(s).$$

V. Donnée  $j = \pi(s)$ .

L'équation

$$\frac{d^2s}{dt^2} = \pi(s)$$

n'est point immédiatement soluble par une quadrature; mais, multipliée par 2  $\frac{ds}{dt}$  dt, elle devient intégrable et donne

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{s_0}^{s} \pi(s) ds$$

 $^{\rm ce}$  qui nous ramène au problème précédent, au cas où l'on a v en fonction de s.

VI. Donnée  $j = \chi(v)$ . On a

$$t = \int_{\nu_0}^{\nu} \frac{d\nu}{\chi(\nu)}, \qquad s = s_0 + \int_0^t v \, dt.$$

# § II. — ÉTUDE DU MOUVEMENT SUR LA TRAJECTOIRE.

Après avoir dit du mouvement d'un point tout ce qu'on peut en dire sans s'occuper de la trajectoire de ce point, il faut, pour compléter notre étude, examiner ce que peut ajouter à ce qui précède la considération purement géométrique de la trajectoire.

A ce nouveau point de vue, le mouvement le plus simple est le mouvement rectiligne; la théorie développée dans le paragraphe précédent renferme tout ce qui est relatif à ce mouvement.

Quant au mouvement curviligne, nous allons montrer comment on en ramène l'étude à celle du mouvement rectiligne, au moyen de la considération des mouvements simultanés.

#### Théorie des mouvements simultanés.

Soit MM' la trajectoire d'un point, rapportée à treis axes quelconques (fig. 13). Considérons, en même temps qu'un point M de cette trajectoire, la projection P de ce point sur l'axe des x, faite parallèlement au plan x A y.

Pendant que le point M se déplace sur sa trajectoire, le point P se déplace sur l'axe Ax; on dit que ces deux mouvements sont simultanés. Ils sont d'ailleurs tellement liés entre eux, que l'un se déduit immédiatement de l'autre, si la trajectoire est connue. Si elle ne l'est pas, il faudra, pour que le mouvement du point M soit bien défini, connaître les mouvements des projections de ce point sur trois axes concourants quelconques.

Soient

(1) 
$$\begin{cases} x = \varphi_1(t), \\ y = \varphi_2(t), \\ z = \varphi_3(t) \end{cases}$$

les équations de ces mouvements rectilignes. L'élimination de tentre ces trois relations donnera les équations de la trajec-

toire sous la forme ordinaire, à moins toutefois qu'on n'aime mieux conserver, pour représenter la trajectoire, les trois équations (1) qui définissent cette courbe par l'intermédiaire d'une variable auxiliaire t, ce qui sera tout aussi commode.

Les relations (1) s'appellent les équations du mouvement du point M.

Nous avons ainsi ramené l'étude d'un mouvement curviligne quelconque à celle de trois mouvements rectilignes simultanés; mais il importe encore de faire voir comment on peut déduire les divers éléments du premier de ceux des deuxièmes, supposés connus.

Auparavant, remarquons que, dans notre manière de considérer la vitesse, cette quantité est une longueur ds, affectée d'un dénominateur numérique dt.

D'après cela, la direction de la longueur finie  $\frac{ds}{dt}$  est celle de l'élément ds, prolongé dans le sens du mouvement; et, si l'on veut avoir la définition complète de la vitesse d'un mobile, au double point de vue de la grandeur de cette droite et de sa position dans l'espace, il faudra porter une longueur égale à  $\frac{ds}{dt}$  sur la tangente à la trajectoire de ce mobile (fig.12),

à partir du point de contact et dans le sens du mouvement. La droite MN, ainsi obtenue, représentera à la fois la grandeur, la direction et le sens de la vitesse du mobile.

Nous pouvons maintenant chercher les relations de position et de grandeur qui existent entre la vitesse du point M et les vitesses des trois projections de ce point.

Vitesses dans les mouvements simultanés. — Considérons sur la trajectoire un point M'infiniment voisin du point M (fig. 14), de sorte qu'on puisse indifféremment regarder ce point M' comme situé sur la courbe elle-même, ou sur la tangente au point M.

Les accroissements infiniment petits des coordonnées dx, dy, dz forment les trois côtés d'un parallélépipède dont ds est la diagonale. Construisons un parallélépipède semblable sur les mêmes arêtes prolongées, et donnons-lui des côtés qui soient à leurs homologues dans le premier parallélépipède comme l'unité est à dt.

Les côtés de ce nouveau prisme seront respectivement égaux à

 $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ ;

et il est évident que la diagonale prendra la valeur correspondante  $\frac{ds}{dt}$ , en conservant d'ailleurs sa direction, qui est celle de la tangente à la trajectoire.

On déduit de là les résultats suivants :

Theoreme I. — La vitesse d'un mobile est représentée en grandeur et en direction par la diagonale du parallélepipède fait sur les vitesses simultanées de ses trois projections.

Theoreme II. — La vitesse de la projection d'un point sur un axe quelconque est égale à la projection, faite sur le même axe et parallèlement au même plan, de la vitesse du point donné.

Enfin, si l'on considère le mouvement de la projection du point M sur un plan quelconque xAy, on voit encore, à l'inspection de la fig. 14, que :

THEOREME III. — La vitesse de la projection orthogonale ou oblique d'un point sur un plan quelconque est, en grandeur et en direction, la projection de la vitesse du mobile sur ce plan.

Cas d'une trajectoire plane. — Quand la trajectoire est une ligne plane, il est naturel de la rapporter à des axes situés dans son plan (fig. 15); on n'a plus alors à considérer qu'un triangle infiniment petit MM'N, dont les côtés sont respectivement proportionnels à la vitesse du mobile et aux vitesses de ses deux projections.

Ce triangle est connu dans la Science sous le nom de triangle infinitésimal de Barrow, nom qu'on devrait remplacer par celui de triangle de Fermat.

Fermat est en effet le premier qui ait étudié les propriétés de ce triangle célèbre, propriétés qu'on doit reconnaître comme le point de départ de la méthode des fluxions et de la découverte du Calcul infinitésimal.

Les théorèmes auxquels donne lieu la projection du mou-

CHAPITRE I. - MOUVEMENT SIMPLE D'UN POINT.

vement plan ne diffèrent pas de ceux que nous avons démontrés plus haut.

Digression sur les résultantes ou sommes géométriques.

On énonce ordinairement les théorèmes sur les mouvements simultanés d'une manière qui nécessite quelques définitions préalables.

DEFINITION. — Étant donnée une série de droites ayant chacune une longueur, une direction et un sens bien déterminés, si, en partant d'un point quelconque, on porte toutes ces droites bout à bout, la ligne qui, partant du même point, ferme le polygone ainsi formé, s'appelle la résultante des lignes données,

Ainsi OF (fig. 16) est la résultante des droites OA, AB,..., droites qui, relativement à la ligne OF, reçoivent la dénomination de composantes.

Propriétés des résultantes géométriques. — On voit en premier lieu qu'une résultante ne change pas quand on intervertit l'ordre de deux composantes consécutives et, par suite, celui de deux ou plusieurs composantes quelconques.

En deuxième lieu, on voit que la résultante diffère seulement par le sens qui lui est attribué, du côté qui fermerait le Polygone des composantes.

Ensin il est évident que la projection d'une résultante sur un axe quelconque est la somme algébrique des projections des composantes sur le même axe.

Lorsqu'il y a seulement deux composantes (fig. 17), la résultante est la diagonale du parallélogramme fait sur ces deux droites, supposées portées dans un sens convenable à partir d'une origine quelconque O. Quand ces mêmes composantes sont au nombre de trois (fig. 18), la résultante est la diagonale du parallélépipède des composantes.

On peut donc énoncer le théorème suivant, qui comprend à la fois le cas du mouvement dans un plan et celui d'un mouvement quelconque:

THEORÈME IV. — La vitesse d'un mobile est la résultante des vitesses simultanées de ses projections.

Relations analytiques entre les composantes et la résultante : 1° Cas du triangle ou du parallélogramme. — Soient (fig. 19) A et B deux droites, R leur résultante; on a, par la Trigonométrie rectiligne,

$$\frac{R}{\sin \overline{A}, \overline{B}} = \frac{A}{\sin \overline{B}, \overline{R}} = \frac{B}{\sin \overline{A}, \overline{R}};$$

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos \overline{A}, \overline{B},$$

$$A^2 = B^2 + R^2 - 2BR\cos \overline{B}, \overline{R},$$

$$B^2 = A^2 + R^2 - 2AR\cos \overline{A}, \overline{R}.$$

La dissymétrie des dernières formules tient à ce que la résultante ne se compte pas dans le même sens que ses composantes.

Quand l'angle des deux composantes est droit, les formules deviennent

$$A = R \cos \overline{A,R},$$
  
 $B = R \cos \overline{B,R},$   
 $R^2 = A^2 + B^2.$ 

2º Cas du parallélépipède. — Bornons-nous au cas le plus habituel, celui où les trois composantes sont rectangulaires.

Soient A, B, C les composantes, R la résultante,  $\alpha$ , 6,  $\gamma$  (1) les angles formés par cette ligne avec les trois premières. On a

$$A = R \cos \alpha,$$

$$B = R \cos \beta,$$

$$C = R \cos \gamma;$$

$$R^2 = A^2 + B^2 + C^2.$$

3º Cas d'un polygone ou d'un nombre quelconque de com-

il est pourtant nécessaire de connaître ces trois angles, pour que la direction de la droite à laquelle ils appartiennent soit bien définie; et même, lorsque ces angles sont donnés chacun par une ligne trigonométrique, il est indispensable que cette ligne soit un cosinus, c'est-à-dire une ligne qui change de signe quand on passe d'un arc à son supplément, et qui ne change pas, quel que soit le sens dans lequel on mesure l'angle compris entre deux directions déterminées.

<sup>(1)</sup> Les angles  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sont liés entre eux par la relation  $\cos^2\alpha + \cos^2\beta \div \cos^2\gamma = 1;$ 

posantes. — Soit D l'une de ces composantes; on a, en projetant sur trois axes rectangulaires quelconques,

R 
$$\cos \overline{R, x} = \sum D \cos \overline{D, x} = X$$
,  
R  $\cos \overline{R, y} = \sum D \cos \overline{D, y} = Y$ ,  
R  $\cos \overline{R, z} = \sum D \cos \overline{D, z} = Z$ ,

équations d'où l'on conclut

$$R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2;$$
 $\cos \overline{R, x} = \frac{X}{\sqrt{X^2 - Y^2 + Z^2}},$ 
 $\cos \overline{R, y} = \frac{Y}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}},$ 
 $\cos \overline{R, z} = \frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}}.$ 

Toutes les fois qu'on considère des grandeurs géométriques, c'est-à-dire des longueurs à chacune desquelles est affecté une certaine direction, un certain sens, les résultantes prennent la place des sommes proprement dites; on pourrait les appeler sommes géométriques, pour rappeler l'idée de sommes dans lesquelles on a égard à la direction, de même que dans les sommes algébriques on a égard au signe des quantités qu'il s'agit de sommer.

Une longueur n'a pas de signe, elle doit être portée sur sa direction dans un certain sens; ses projections ont un signe, c'est celui du cosinus de l'angle formé par la ligne qu'on projette avec l'axe de la projection. Une fois que plusieurs longueurs sont ramenées par la projection à une direction unique, la résultante se transforme en une somme algébrique.

Il suit de là que les résultantes jouissent de toutes les propriétés des sommes : ainsi l'on peut les construire ou les calculer sans avoir égard à l'ordre de leurs éléments constituants; on peut aussi trouver d'abord la résultante d'un certain nombre de ces éléments, puis une deuxième résultante partielle, une troisième, etc., et chercher enfin la résultante de toutes ces résultantes. J'ai dit qu'une longueur n'a pas de signe; cependant, quan la longueur qu'il faut porter dans un certain sens est un fonction de quantités algébriques susceptibles de prendre plux sieurs valeurs, il est possible que certaines de ces valeur: rendent la fonction dont nous nous occupons négative. Mai secci n'altère en rien la généralité des formules et ne peu donner lieu à aucune difficulté.

# Théorie générale des mouvements simultanés.

La considération des mouvements simultanés d'un point et de sa projection sur un axe quelconque nous a donné le moyen de ramener l'étude du mouvement sur une trajectoir courbe à l'étude du mouvement rectiligne.

Mais là ne se borne point l'utilité de cette idée bien simple, qui consiste à chercher des relations entre les éléments de divers mouvements assujettis à s'accomplir simultanément.

Il est évident que, si l'on se donne une loi géométrique quelconque, en vertu de laquelle la position d'un certain point mobile soit liée à celle d'un ou plusieurs autres points, cette loi établit nécessairement une relation entre les vitesses simultanées des divers points que l'on considère. On trouvera cette relation, analytiquement par différentiations, géométriquement par des procédés particuliers, basés sur des règles que nous allons exposer, en généralisant la théorie qui précède.

Les théorèmes de Cinématique qui sont relatifs aux vitesses simultanées dérivent des énoncés géométriques ordinaires, comme l'équation qui donne le coefficient angulaire de la tangente à une courbe dérive de l'équation finie de cette courbe. Inversement: les rapports des vitesses de tous les points d'une figure mobile sont nécessairement indépendants du temps, en vertu de la simultanéité des mouvements; donc ces rapports sont des quantités purement géométriques, et l'on voit qu'on repasse immédiatement de la Cinématique à la Géométrie; ot plutôt, une relation quelconque entre des vitesses simultanées peut s'énoncer indifféremment avec le langage de la Cinéma tique ou celui de la Géométrie pure: nous avons déjà dit qu' des considérations du genre de celles qui nous occupent ac tuellement, fécondées par le génie de Newton, ont été l'ori

gine de la magnifique découverte de l'Analyse infinitésimale.

Occupons-nous d'abord des formules qui se présentent quand on rapporte la trajectoire d'un point à un système de coordonnées polaires, en nous bornant d'ailleurs au cas où le mouvement s'effectue dans un plan.

Soit PM le rayon vecteur correspondant à une époque quelconque t (fig. 20); menons la tangente et la normale à la courbe (M), et soit i l'angle de la normale avec le rayon vecteur

On a, par la Géométrie élémentaire,

tang 
$$i = \frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta}$$
,  $\sin i = \frac{dr}{ds}$ ,  $\cos i = \frac{r d\theta}{ds}$ ;  
 $\frac{dr}{d\theta} = \text{PN}$ ,  $\frac{ds}{d\theta} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \text{MN}$ .

Voici maintenant quelles sont les différentes vitesses simultanées dont il est intéressant de s'occuper (fig. 21).

Vitesse de circulation. — Considérons le mouvement du rayon vecteur assujetti à contenir toujours le point décrivant M. Dans ce mouvement, tous les points de la droite PM décrivent simultanément des arcs de cercle concentriques autour du pôle P; et, en particulier, le point qui coïncidait avec le mobile M, dans la position PM du rayon vecteur, décrira pendant le temps dt un arc de cercle MM<sub>1</sub>, dont le rayon est égal à PM ou à r. Nous donnerons à la vitesse du point dont le mouvement est ainsi défini le nom de vitesse de circulation.

Vitesse de glissement. — Considérons un point qui soit entraîné avec le rayon vecteur, et qui glisse en même temps sur la droite PM, de manière à coïncider constamment avec le point de cette droite qui décrit la trajectoire. Pendant le temps que le rayon vecteur aura mis à venir de PM en PM', ce nouveau mobile fictif aura décrit l'espace M<sub>1</sub>M'; la vitesse correspondante s'appelle vitesse de glissement ou vitesse le long du rayon vecteur.

Vitesse angulaire. — Prenons sur le rayon vecteur une longueur constante Pm égale à l'unité. Le déplacement de ce point m, assujetti à rester ainsi à l'unité de distance du

Serios

tresen

ᄣ

fra est

of the first of the state of th A THE SELECTION OF THE SERVICE AND ADDRESS OF TH Dans le cas actuel, le triangle infinitésimal est toujours recingle. On a donc

$$w = v \cos i,$$
  $v_g = v \sin i,$   
 $v^2 = w^2 + v_g^2.$ 

Ainsi que nous l'avons dit quand nous avons posé d'une nanière générale les bases de la théorie des mouvements imultanés, tous les théorèmes de Géométrie infinitésimale jui se rapportent aux coordonnées polaires donnent lieu à les théorèmes corrélatifs de Cinématique, c'est-à-dire à des relations entre les vitesses que nous venons de définir.

Par exemple, en divisant par dt les équations

$$dr = PN d\theta,$$
  
 $ds = MN d\theta,$ 

qui donnent les valeurs de la sous-normale et de la normale, on obtient les théorèmes suivants :

THEOREME VI. — Quand on rapporte le mouvement d'un point dans un plan à un système de coordonnées polaires quelconque, le rapport de la vitesse de glissement à la vitesse angulaire est donné par la sous-normale à la trajectoire.

THEOREME VII. — Le rapport de la vitesse d'un point mobile à la vitesse angulaire autour d'un pôle quelconque est égal à la normale correspondante.

Application au mouvement des planètes. — Dans le mouvement des planètes autour du Soleil, on sait, d'après l'une des lois de Kepler, que la vitesse aréolaire  $v_{\alpha}$  est une constante.

On a donc, en se reportant à l'expression de cette vitesse,

d'où 
$$\omega = \frac{2}{r^2},$$
 
$$\omega = \omega r = \frac{2}{r},$$
 et enfin 
$$v = \frac{\omega}{\cos i} = \frac{2}{r} \frac{C}{\cos i} = \frac{2}{p} \frac{C}{r}$$

#### enouces suivants :

- and ment d'une planète autour du Siddi:
- mandaire est en raison inverse du carré de la communité de Soleil;
  - ... de sirealation est en raison inverse de ce
- en l'estre dans son orbite est en raiser inte en l'élie abuissée du centre du Soleil sur la te

## 

assonnements relatifs aux coordonnées par l'inentendrement que le pôle P est simplement contre d'un certain rayon vecteur PM avec saperment voisine (hg. 23). Rien n'oblige à suppoi une tayon vecteur infiniment voisin soit assuje et en point de rencontre des deux premiers, e pre co point de rencontre ou pôle soit fixe d'une colone.

contacts que nous venons de trouver pour condonnées polaires ordinaires s'appliquent de veneurs mobiles suivant une loi quelconque, espote tixe, pour chacun de ces rayons vecteurs envou est coupe par sa position infiniment veneur le point où il est tangent à son envelopies de bien simple à une grande importance de applications à la Geometrie.

# Microsoft of Robert at Pour 15 trace des tangent

- na von modo, los geomètros trançais et étrangement de mit beaucoup du problème des tangentes a
- The to torogue face per Dulamel, il ressort quality to promote medicale craditi pre rigourer of a delice probleme. Poscartes fut suivi de

ette voie par Fermat, Barrow, Huygens, Newton, et c'est de es recherches que sont sorties les méthodes analytiques ictuelles, basées sur le calcul inventé simultanément par Newton et par Leibnitz.

Vers la même époque, Roberval (¹) avait fait connaître une méthode géométrique pour le tracé des tangentes, méthode fort remarquable que nous allons exposer avec détail. Des, procédés directs, plus ou moins analogues à ceux de Roberval, ont été mis en usage par plusieurs géomètres ses contemporains, entre autres par le marquis de l'Hòpital, dans son Analyse des infiniment petits; puis ce genre de spéculations s'est trouvé presque complètement abandonné, sous l'influence du vif éclat que jetait la nouvelle invention du Calcul infinitésimal. On y est revenu de nos jours, et la méthode de Roberval, convenablement entendue, peut s'employer avantageusement dans un grand nombre de questions auxquelles le calcul algébrique s'appliquerait peu élégamment.

Principe de Roberval. — Pour arriver à tracer la tangente à une courbe définie géométriquement, Roberval considère cette courbe comme la trajectoire d'un point mobile; puis il pose l'axiome suivant :

La direction du mouvement d'un point qui décrit une ligne courbe est la touchante de la ligne courbe en chaque position de ce point.

Si donc nous pouvons trouver par la définition donnée, soit les vitesses simultanées des projections d'un point de la courbe sur deux axes coordonnés rectangulaires ou obliques, soit la vitesse de circulation et la vitesse de glissement dans un système polaire quelconque, nous aurons, par une construction connue, la grandeur de la vitesse propre du point mobile et la direction de cette vitesse qui est celle de la tangente cherchée.

J'ai déjà fait observer que les définitions de la Géométrie ne peuvent donner les vitesses simultanées elles-mêmes; mais elles donnent les rapports de ces vitesses, et c'est tout ce qu'il faut pour déterminer une direction.

<sup>(1)</sup> Traités des mouvements composés: Divers Ouvrages de Mathématiques et de Physique, par Messieurs de l'Académie des Sciences, p. 80.

Le principe de la méthode de Roberval est donc extrêmement simple; nous allons en montrer l'utilité par de nombreuses applications.

Tangente à la conchoïde. — La définition de la conchoïde ordinaire ou conchoïde de Nicomède peut être généralisée de la manière suivante :

D'un point fixe O (fig. 24), on mène un rayon vecteur qui vient rencontrer une courbe quelconque en M; à partir de ce point d'intersection, on porte sur la direction du rayon vecteur une longueur constante MM'.

La courbe que nous considérons est le lieu des points M'.

Pour mener la tangente à cette courbe, élevons au point M une perpendiculaire sur le rayon vecteur et regardons une longueur arbitraire Mm, comptée sur cette perpendiculaire, comme représentant la vitesse de circulation correspondant au point M. Par le point m, ainsi déterminé, concevons une perpendiculaire  $mm_1$  sur Mm; la longueur de cette perpendiculaire, limitée à la tangente connue MT, représentera la vitesse du point M le long de son rayon vecteur.

Faisons la même construction pour le point M': la vitesse de circulation M'm' est dirigée suivant la perpendiculaire à OM'; d'ailleurs cette vitesse est à la vitesse de circulation Mm dans le rapport de OM' à OM; donc le point m' est sur la ligne Om prolongée. D'autre part, la vitesse de glissement est dirigée suivant la perpendiculaire à m'M' et elle est égale à  $mm_1$ , puisque la distance MM' est constante; donc enfin on aura la tangente cherchée en prenant  $m'm'_1 = mm_1$  et joignant  $M'm'_1$ .

On peut remarquer que les normales aux deux courbes se coupent en un point N de la perpendiculaire élevée en O sur le rayon vecteur. En effet, nous avons vu que la sous-normale est égale au rapport de la vitesse de glissement à la vitesse angulaire; cette ligne a donc la même valeur pour la courbe (M) et pour la courbe (M').

D'après la remarque qui termine le § II, la construction précédente s'appliquerait encore si les droites telles que OM, au lieu de passer toutes par un point fixe, étaient menées tangentiellement à une courbe quelconque.

La méthode de Roberval permet de trouver la tangente à la

spirale d'Archimède et à un grand nombre d'autres courbes; mais, si elle peut rendre de très grands services, elle est par contre assez délicate à appliquer : l'inventeur lui-même s'y est fréquemment trompé. L'erreur de Roberval consistait à confondre les composantes de la vitesse du mobile, suivant deux directions obliques, avec les projections orthogonales de cette même vitesse. La faute était d'autant plus difficile à apercevoir qu'on arrivait d'ailleurs à une construction exacte, par une compensation d'erreurs. Voici, par exemple, le raisonnement relatif au tracé de la tangente à l'hyperbole (fig. 25).

Puisque la différence entre les rayons vecteurs menés d'un point de la courbe aux deux foyers est constante, la vitesse est évidemment la même le long de l'un ou de l'autre des rayons vecteurs MF, MF'. Partant de là, Roberval obtenait la tangente en portant sur les rayons vecteurs des longueurs égales représentant cette vitesse commune et composant ensuite ces deux droites par la règle du parallélogramme, lequel se trouvait dans l'espèce être un losange: la diagonale de ce losange était précisément la bissectrice de l'angle des rayons vecteurs. Le résultat était donc juste, mais le raisonnement était faux; car les vitesses de glissement MN, MN' ne sont pas les composantes de la vitesse du point M sur les directions obliques MF, MF'.

Voici comment il eût fallu présenter les choses. Soit MT (fig. 26) la vitesse du point qui décrit l'hyperbole; si nous prenons le foyer F pour pôle, la vitesse MT se présente comme la résultante d'une certaine vitesse de circulation MM<sub>1</sub> et de la vitesse de glissement correspondante M<sub>1</sub>T. Relativement au pôle F', nous aurons à considérer des composantes analogues MM'<sub>1</sub>, M'<sub>1</sub>T; et il résulte de l'égalité des deux vitesses de glissement que le point T est sur la bissectrice de l'angle M.

Tangente à une conique désinie par son foyer et sa directrice. — Soit (fig. 27) M un point de la courbe. Projetons le mouvement de ce point sur la directrice et sur une perpendiculaire; la vitesse MM' est la résultante de deux longueurs MP, QM', proportionnelles aux vitesses des projections du point M. Cette même vitesse, si l'on rapporte le mouvement au foyer F considéré comme pôle, est la résultante de la vitesse de circulation MQ' et de la vitesse de glissement Q'M'.

Mais on a évidemment, d'après la définition de la courbe,

$$\frac{\mathbf{M'Q'}}{\mathbf{M'Q}} = \frac{\mathbf{MF}}{\mathbf{MP}};$$

si donc on élève FL perpendiculaire sur FM, le quadrilatère PMFL est semblable à QMQ'M', et le point M' se trouve sur la diagonale ML: cette diagonale est donc la tangente à la conique (M).

Une construction identique fait connaître la tangente à une courbe définie par le rapport des distances du point décrivant à deux courbes quelconques, question qui se rattache à une célèbre théorie de Géométrie. Supposons que des rayons lumineux, s'échappant normalement d'une courbe donnée (A) (fig. 28), se réfractent sur une courbe (M). D'après les lois connues, le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction est constant. De plus, si l'on prend sur le prolongement virtuel du rayon réfracté une longueur MR qui soit à MI dans le rapport des sinus, le lieu du point R coupe à angle droit tous les rayons réfractés: nous appellerons cette courbe (B) l'anticaustique (1) de (M) par rapport aux rayons incidents.

Réciproquement, le lieu du point M est une courbe telle, que le rapport des distances d'un de ses points aux deux courbes (A) et (B), considérées comme données, est constant (2). En partant de cette définition et appliquant ce qui précède, on trouve aisément que, pour avoir un point de la tangente à la courbe (M), il faut élever aux points I et R des droites perpendiculaires respectivement sur MI et MR, et prolonger ces droites jusqu'à leur point de rencontre N. La ligne MN est la tangente cherchée.

La circonférence décrite sur MN comme diamètre passe par les points I et R; d'où il suit que les sinus des angles i et i'

<sup>(&#</sup>x27;) L'expression d'anticaustique est due à Jacques Bernoulli, qui s'en est servi seulement dans le cas de la réflexion. M. Quetelet a étudié les anticaustiques sous le nom assez impropre de caustiques secondaires.

<sup>(2)</sup> Lorsque les courbes (A) et (B) se réduisent chacune à un cercle, le lieu est un ovale de Descartes; c'est une circonférence quand les deux cercles sont évanouissants.

ont dans le même rapport que les longueurs MI et MR: on léduirait de là une démonstration a posteriori du théorème sondamental de la théorie des caustiques.

### Développement de la méthode de Roberval.

Ces exemples suffisent pour montrer comment la méthode ingénieuse, imaginée par Roberval, conduit à la détermination géométrique des tangentes aux lieux courbes. Mais, si l'on appliquait directement le principe de cette méthode à tous les cas, on aurait souvent un grand nombre de vitesses simultanées à considérer, et l'on pourrait se trouver conduit à des constructions, sinon impraticables, du moins extrêmement compliquées.

Pour éviter cet inconvénient, il faut chercher à dégager du principe de Roberval un petit nombre d'éléments simples, éléments qui joueront dans cette théorie le rôle que remplissent dans le Calcul différentiel les formules donnant la dérivée d'un produit, d'un quotient, d'une fonction de fonction, etc. C'est ce qu'a fait M. Mannheim dans des travaux encore à peu près inédits (1), dont nous allons extraire quelques formules fondamentales et les élégantes constructions qui en découlent.

PREMIÈRE FORMULE: Expression de la variation de longueur d'une droite. — Considérons (fig. 29) un rayon vecteur issu du point O et coupé aux points M et M' par deux courbes quelconques.

Soient N et N' les points où les normales à ces deux courbes viennent rencontrer la perpendiculaire élevée en O sur le rayon vecteur. Nous avons trouvé

$$d.OM = ON d\theta$$
,  
 $d.OM' = ON' d\theta$ ;

donc

$$(1) d.MM' = NN'd\theta.$$

<sup>(1)</sup> Voir toutefois Nouvelles Annales de Mathématiques, t. XVI, p. 323, et t. XVIII, p. 371; Note de Géométrie infinitésimale (Annales de Tortolini, t. II); enfin une Note insérée à la fin du premier Volume des Applications d'Analyse et de Géométrie du général Poncelet.

Cette formule donne la variation de la longueur MM', interceptée sur une droite mobile par deux courbes quelconques. La loi du mouvement de la droite indéfinie OMM' est arbitraire; le point O est celui où cette droite est tangente à son enveloppe (1).

APPLICATION. — Une droite MM' (fig. 30) se meut suivant une loi qu'on définit en donnant l'enveloppe des positions successives de cette droite; elle rencontre deux courbes quelconques aux points M, M'. On partage la distance MM' au point M'' en deux parties dont le rapport à soit constant: trouver la normale au lieu du point M''.

Traçons la perpendiculaire ON, les normales MN, M'N', aux courbes données; et soit M"N" la normale cherchée. On a

$$MM'' = \lambda M''M';$$

d'où l'on conclut

 $d.MM'' = \lambda d.M''M'$ .

Or

 $d.MM'' = NN'' d\theta,$   $d.M'' M' = N'' N' d\theta;$ 

donc

 $NN'' = \lambda N'' N'$ .

On obtient la normale en joignant M' au point N', qui di vise NN' dans le rapport donné.

Problème inverse de celui des tangentes. — Remarquons que l'inverse du problème qui consiste à mener la tangente à un courbe est celui dans lequel on demande, étant donnée la lo du mouvement d'une droite, de déterminer le point où cette droite est tangente à son enveloppe. Par exemple :

RÉCIPROQUE DU PROBLÈME PRÉCÉDENT. — Une droite rencontretrois courbes données, de manière que le rapport des segment sinterceptés soit constant. On demande le point où la droit est tangente à son enveloppe.

d.MM' = 0, par conséquent NN' = 0.

C'est un résultat que nous avons déjà eu occasion d'énoncer à propos de la conchoïde.

<sup>(1)</sup> Dans le cas où la longueur MM' est une constante, on a

Dans ce cas, les normales aux trois courbes sont les données de la question, et le problème se trouve ramené par ce qui précède à la recherche d'une perpendiculaire à la droite considérée, perpendiculaire qui soit divisée par les trois normales dans le rapport donné.

Voici deux cas particuliers de ce problème :

Centre de courbure de l'ellipse. — On sait que les parties de la normale à l'ellipse, comprises entre la courbe et les axes, sont dans le rapport constant  $\frac{b^2}{a^2}$ . Il suit de là que la solution que nous venons de trouver nous fera connaître le centre de courbure de l'ellipse, en considérant ce point comme celui où la normale est tangente à son enveloppe, c'est-à-dire à la développée de l'ellipse.

Soit (fig. 31) MM'M" la normale donnée. Nos trois courbes sont ici l'ellipse elle-même, et ses deux axes CA, CB. Traçons les normales M'N', M"N"; il s'agit de construire une perpendiculaire à MM', telle que l'on ait

$$\frac{\mathrm{ON'}}{\mathrm{ON''}} = \frac{\mathrm{MM'}}{\mathrm{MM''}} = \frac{b^2}{a^2}.$$

Soit T le point où la tangente à l'ellipse rencontre l'axe focal: je dis que la ligne M'' T passe par le point N'.

En effet, prolongeons MT jusqu'au point K où cette ligne rencontre M''N''; on a évidemment

$$\frac{ON'}{ON''} = \frac{MT}{MK} = \frac{MM'}{MM''}.$$

De là la construction suivante :

Élever en M' une perpendiculaire à M'M; par le point I où cette perpendiculaire vient couper le rayon CM, mener 10 parallèlement à CB; cette ligne rencontre MM" au centre de courbure.

Centre de courbure de l'épicycloïde. — L'épicycloïde est la courbe engendrée par un point M (fig. 32), lié à un cercle  $(C_1)$ , lorsque ce cercle roule sur un cercle fixe (C).

On sait que la normale à cette courbe est la ligne qui joint le point décrivant M au point de contact M' des deux cercles.

Joignons MC<sub>1</sub> et menons par C une parallèle à cette ligne, jusqu'à la rencontre de la normale, en M''. On a

$$\frac{\mathbf{CM}}{\mathbf{C}_{1}\mathbf{M}} = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}_{1}}.$$

en appelant R, R<sub>1</sub> les rayons respectifs du cercle fixe et du cercle mobile. Or C<sub>1</sub> M est constant; donc CM' est également constant, et le lieu du point M' est un cercle concentrique au cercle (C).

De plus,

$$\frac{MM'}{M'M'} = \frac{R_1}{R};$$

donc la normale MM' est divisée par la courbe elle-même et par les deux cercles décrits autour du point C en deux segments dont le rapport est constant, et l'on aura le centre de courbure O de l'épicycloïde en construisant une perpendiculaire ON N' à MM', telle que l'on ait

$$\frac{ON'}{N'N'} = \frac{R_1}{R}.$$

Pour cela, élevons en M' une perpendiculaire sur MM', terminée à MC<sub>1</sub>, joignons AC; le point de rencontre de cette ligne avec MM' n'est autre chose que le point O (1).

En effet, prolongeons AM' jusqu'en B; on a bien

$$\frac{ON'}{N'N''} = \frac{AM'}{M'B} = \frac{R_1}{R}.$$

Ces exemples montrent que le problème des centres de courbure se résout par les mêmes principes que le problème des tangentes.

De même que nous avons ramené au premier ordre les questions qui se rapportent au deuxième ordre différentiel, nous y ramènerions évidemment celles du troisième ordre, et ains de suite.

<sup>(1)</sup> Cette construction porte le nom de construction de Savary.

Nouvelle application de la formule (1). — Résolvons enore un problème long et pénible à traiter par la méthode irecte de Roberval, mais pour lequel la formule (1) fournit me solution aussi simple qu'élégante.

Considérons un certain nombre de droites qui se coupent toutes en un même point M (fig.33). Chacune de ces droites estangente à une courbe fixe et limitée à deux autres courbes données : on demande la normale au lieu du point d'intersection de ces droites, lorsqu'on fait varier celles-ci de manière qu'on ait entre les longueurs interceptées une relation donnée quelconque.

Soit MA l'une des droites. Représentons les longueurs telles que AA' par r, et soit

$$f(r,r_1,\ldots)=0$$

l'équation donnée; cette équation différentiée produit

$$\frac{df}{dr}dr + \frac{df}{dr_1}dr_1 + \ldots = 0$$

ou

$$\sum \frac{df}{dr} dr = 0.$$

Mais, en menant les normales aux trois courbes (A), (E), (A'), nous avons trouvé

$$dr = NN' d\theta$$

 $d\theta$  étant l'angle de deux positions infiniment voisines de AM. Donc

$$\sum \frac{df}{dr} NN' d\theta = 0.$$

Au lieu de l'angle  $d\theta$ , différent pour chacune des droites, introduisons le facteur commun ds, qui représente le chemin élémentaire parcouru par le point M et qui est lié à  $d\theta$  par l'équation

$$ds = MP d\theta$$
:

il vient

$$\sum \frac{df}{dr} \frac{NN'}{MP} = 0.$$

Prenons sur MA une longueur MF égale à  $\frac{df}{dr}$ , élevons en F

PREMIÈRE SECTION. - CINÉMATIQUE PURE. une perpendiculaire sur MA et joignons AN, A'N'; on a

$$\frac{NN'}{MP} = \frac{GH}{ML};$$

et, puisque MF a été pris égal à  $\frac{df}{dx}$ 

$$\sum MF \frac{GH}{ML} = o.$$

Mais le rapport  $\frac{MF}{ML}$  est le cosinus de l'angle EMP, que nous avons toujours désigné par i; on obtient donc en définitive

$$\sum_{i} GH \cos i = 0.$$

Or GH cos i représente la projection de GH sur la tangente cherchée, et la somme  $\sum$  GH cos i est la projection sur cette même tangente de la ligne qui fermerait le polygone formé par toutes les droites telles que GH, mises bout à bout à partir du point M. Donc l'équation (a) nous apprend que la résultante de ces droites est perpendiculaire à la tangente, c'est-à-dire qu'elle est précisément la normale au lieu (M).

Comme cas particulier, supposons que la courbe (E) soit la développée de (A') (fig. 34), et que les courbes telles que (A) se confondent avec le lieu décrit par le point M.

L'équation  $f(r, r_1, ...) = 0$  établit alors une relation entre les distances d'un point du lieu à des courbes données, distances comptées sur les normales à ces courbes. L'équation (a) du cas général devient, comme il est facile de le voir,

$$\sum$$
 FL cos  $i = 0$ 

ou

$$\sum \mathbf{MF} \sin i = \mathbf{o}.$$

D'après cela, on peut remplacer la construction générale indiquée plus haut par la suivante.

On portera sur les normales MA', MA', ... des longueurs MF, MF<sub>1</sub>, ..., proportionnelles aux dérivées  $\frac{df}{dr}$ ,  $\frac{df}{dr_0}$ , ..., ct 'on composera toutes ces droites : la résultante est la normale cherchée.

Cette solution, qu'il est très simple d'obtenir directement en employant la formule

$$dr = ds \sin i$$
,

e trouve dans l'Analyse des infiniment petits (1).

Application à l'hyperbole. — Dans ce cas, les courbes (A') sont au nombre de deux et se réduisent chacune à un point (fig. 35). On a

$$f(r, r_1) = r - r_1 - 2a = 0;$$

d'où

$$\frac{df}{dr} = 1, \quad \frac{df}{dr_1} = -1.$$

DEUXIÈME FORMULE: Expression du rapport de deux arcs infiniment petits. — Considérons toujours un déplacement infiniment petit de la droite OM (fig. 29) et désignons par ds, ds' les arcs décrits par les points M et M' sur deux courbes données quelconques.

On a

$$ds = MN d\theta,$$
  
$$ds' = M'N' d\theta;$$

ďoù

$$\frac{ds}{ds'} = \frac{MN}{M'N'}.$$

APPLICATION. — Soit un triangle MM'M" (fig. 36), variable de forme et de position suivant une loi quelconque; on donne l'enveloppe de chacun de ses côtés et les courbes décrites par les sommets M, M': on demande la normale au lieu du troisième sommet M".

Soient ds, ds', ds'' les arcs décrits par les points M, M', M''; MB, M'B' les normales aux courbes (M) et (M'); enfin M''B'' la

<sup>(1)</sup> Section II, Proposition X. Le marquis de l'Hôpital cite Tchirnhaus et Fatio comme ayant résolu avant lui des cas particuliers de cette question.

normale demandée. On a, en menant les normales aux courbes (0), (0'), (0''),

$$\frac{ds}{ds'} = \frac{MB}{M'A'}, \qquad \frac{ds'}{ds''} = \frac{M'B'}{M''A''}, \qquad \frac{ds''}{ds} = \frac{M''B''}{MA}.$$

En multipliant ces relations membre à membre, il vient

$$I = \frac{MB.M'B'.M''B''}{MA.M'A'.M''A''}$$
 (1),

équation d'où l'on tire le rapport

$$\frac{M''A''}{M''B''}.$$

On est ramené à un problème de Géométrie élémentaire, lequel consiste à mener par un point M'' une droite qui soit coupée par deux autres droites dans un rapport déterminé.

Formule de Newton. — Newton a donné du rapport  $\frac{ds}{ds'}$  un expression qu'on ramènerait aisément à la forme (2).

Menons les tangentes MA, M'A (fig. 37) et considérons a position infiniment voisine de la droite mobile comme un e transversale coupant les trois côtés du triangle AMM'. En écr vant que le produit de trois segments non consécutifs est égaul au produit des trois autres, il vient

$$OM'.AM'.ds = OM.AM.ds',$$

ďoù

$$\frac{ds}{ds'} = \frac{OM.AM}{OM'.AM'}$$

Cette formule résout immédiatement le problème suivant

Une droite mobile détache d'une courbe donnée un arc constant : trouver le point où cette droite touche son enveloppe.

Pour exprimer que l'arc intercepté est constant, il suffit d'écrire que les chemins infiniment petits ds, ds', parcourus respectivement par les points M et M', sont égaux.

<sup>(</sup>¹) Cette relation est vraie pour un polygone variable d'un nombre quelconque de côtés. Elle se trouve dans la *Statique* de Möbius pour le casseulement où les côtés du polygone sont de grandeur constante.

Or la formule (2 bis) donne dans ce cas

$$\frac{OM}{OM'} = \frac{AM'}{AM};$$

on obtient le point O en menant la bissectrice AB de l'angle des tangentes (fig. 38) et prenant OM' = BM.

TROISIÈME FORMULE: Expression de la variation de l'angle de deux droites. — On donne les enveloppes des deux droites et la courbe décrite par leur point de rencontre (fig. 39).

En désignant par  $d\theta$  et  $d\theta'$  les déplacements angulaires des rayons vecteurs OM, O'M et appliquant les formules connues, on a

$$d\theta = \frac{ds}{MN}, \qquad d\theta' = \frac{ds}{MN'};$$

ďoù

(3) 
$$d\Phi = d\theta' \rightarrow d\theta = ds \left(\frac{1}{MN'} - \frac{1}{MN}\right).$$

Application. — Considérons (fig. 40) la normale MN à l'ellipse, laquelle partage en deux parties égales l'angle des rayons vecteurs FMF'. De l'équation

$$FMN = NMF'$$
.

on conclut

$$d.FMN := d.NMF'$$
:

d'où, d'après la formule (3), en supprimant ds et représentant par 0 le point où MN touche son enveloppe, c'est-à-dire le centre de courbure de l'ellipse,

$$\frac{\frac{1}{MO} - \frac{1}{MN} = \frac{1}{MN'} - \frac{1}{MO},$$

$$\frac{2}{MO} = \frac{1}{MN} + \frac{1}{MN'};$$

0 est donc l'harmonique conjugué de M par rapport à N et à N'.

Quatrième formule: Expression de la variation d'une aire curviligne. — Enfin la formule de la vitesse aréolaire

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

s'emploiera de la même manière que les précédentes dans les questions où entreront des aires.

Par exemple, si l'on suppose qu'une droite MM' (fig. 41) se meuve de telle sorte que l'aire du segment MM' soit constante, on trouve immédiatement que le point de contact 0 de la droite MM' avec son enveloppe est le milieu de la corde interceptée.

De plus, nous obtiendrons le centre de courbure de l'enveloppe (O), en considérant la droite MM' comme assujettie à être coupée en deux parties égales par une courbe très voisine de l'enveloppe. D'après les principes établis, la normale à la courbe auxiliaire vient rencontrer la normale ON au milieu C de NN', et, si l'on suppose que notre courbe fictive se confonde avec l'enveloppe, ce milieu C n'est autre chose que le centre de courbure de cette enveloppe.

Application à l'hyperbole (fig. 42). — La droite mobile MM' coupe deux droites fixes de manière à former avec celles-ci un triangle d'aire constante. L'enveloppe est une hyperbole ayant les droites fixes pour asymptotes; le point de contact est au milieu de MM', et la construction précédente fait connaître le centre de courbure correspondant C.

En résumé, les quatre formules primordiales que nous venons d'établir sont les éléments d'une méthode générale qui permet de résoudre simplement un grand nombre de problèmes de Géométrie infinitésimale.

Ces formules et d'autres analogues (¹) facilitent singulièrement les applications de la méthode de Roberval et donnent à cette belle méthode une portée dont on ne paraît pas s'être jusqu'ici suffisamment rendu compte.

<sup>(1)</sup> J'ai dû me borner à donner ici ce court extrait des recherches de M. Mannheim, lequel suffit pour montrer de quelle utilité sont en Géométrie les considérations du domaine de la Cinématique.

Il est facile de comprendre que les formules que nous avons posées, et qui se rapportent à de simples lignes planes, ne sont pour M. Mannheim que le point de départ de recherches relatives aux expressions géométriques d'infiniment petits de divers ordres, se rattachant à des figures planes, sphériques, tracées sur des surfaces arbitraires, ou encore à des déplacements quelconques dans l'espace.

Nous laissons à cet habile géomètre le soin de faire lui-même en temps et lieu l'exposition complète de ses travaux intéressants de Géomètrie infinitésimale, avec tout le développement que comporte un pareil sujet.

## § IV. — DE L'ACCÉLÉRATION DANS LES MOUVEMENTS SIMULTANÉS.

Nous avons réduit l'étude d'un mouvement curviligne quelconque à celle de trois mouvements rectilignes simultanés, et nous avons donné sous une forme élégante les relations de grandeur et de direction qui existent entre la vitesse propre du mobile  $\frac{ds}{dt}$  et les vitesses de ses projections sur trois axes coordonnés  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ .

Cherchons de même les lois qui régissent les accélérations de ces divers mouvements, à savoir  $\frac{d^2s}{dt^2}$ ,  $\frac{d^2x}{dt^2}$ ,  $\frac{d^2y}{dt^2}$ ,  $\frac{d^2z}{dt^2}$ .

Étudions d'abord le cas d'une trajectoire rectiligne.

# Mouvement rectiligne.

Soient (fig. 43) MD la trajectoire, Ax, Ay, Az trois axes que nous supposerons, pour fixer les idées, rectangulaires. De l'équation

$$v_x = v \cos \alpha,$$

α étant constant, on déduit

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{dv}{dt}\cos\alpha,$$

c'est-à-dire, en désignant par  $j_x$  et par j l'accélération de la projection et l'accélération du mobile lui-même,

$$j_x = j \cos \alpha,$$

équation de même forme que l'équation (1).

Ainsi, dans le cas du mouvement rectiligne, tous les résultats qui sont relatifs aux projections des vitesses s'appliquent aux accélérations, et nous pouvons énoncer, relativement à la projection orthogonale ou oblique du mouvement rectiligne, le théorème général suivant:

THOREME I. — Dans le mouvement rectiligne, la résultante des vitesses des trois projections du point mobile est dirigée suivant la trajectoire de ce mobile et égale à sa vitesse v;

la résultante des accélérations des projections est aussi diright suivant la trajectoire rectilignes elle a pour valeur  $\frac{dv}{dt}$ .

En supposant toujours le mouvement rectiligne, on trouverait des relations projectives du même genre entre les dérivées du troisième, du quatrième ordre, etc., si l'on voulait s'en occuper.

Mouvement curviligne.

Les théorèmes relatifs aux vitesses s'appliquent à une trajectoire curviligne aussi bien qu'à une trajectoire rectiligne; en effet, tant qu'on s'occupe seulement de deux points infiniment voisins, il est permis de remplacer une courbe queconque par sa tangente.

Au contraire, la courbure de la trajectoire intervient nécessairement dans les questions qui se rapportent aux accélérations, questions dans lesquelles on doit considérer sur la trajectoire, non plus deux, mais trois points infiniment voisins, deux éléments consécutifs.

En effet, dans le cas où la trajectoire MM' est une ligne courbe (fig. 44, l'angle  $\alpha$  n'est pas constant, et la différentiation de l'équation (1) produit

(3) 
$$j_x = j\cos x - c\frac{d\cdot\cos x}{dt}.$$

L'équation (2 cesse donc d'avoir lieu, et l'accélération de la projection n'est pas la projection de l'accélération du mobile; ou, si l'on veut, la résultante des quantités  $j_x, j_y, j_z$ , dans le mouvement curviligne, n'est pas dirigée suivant la tangente à la trajectoire; elle n'a pas pour valeur  $\frac{dv}{dt}$ .

On est ainsi averti de l'existence d'un nouvel élément, qui dépend, on ne saurait en douter, de la courbure de la trajectoire du mobile : c'est en cherchant, par une étude approfondie, à apprécier l'influence de cette courbure, que nous arriverons à donner la relation géométrique qui existe entre les éléments du second ordre différentiel, dans les diver mouvements simultanés qui nous occupent.

Mais auparavant faisons une application de ce qui est déj acquis, afin de bien éclaircir toutes ces notions primordiales ement de la projection d'un point qui se meut sur un cercle d'un mouvement uniforme.

ent Ax, Ay (fig. 45) deux axes auxquels nous rapporle mouvement. Prenons le point O pour origine des es et convenons de compter les temps à partir de l'inoù le mobile M est en ce point.

équations du mouvement circulaire uniforme de ce e sont

$$s = at$$
,  
 $v = a = \omega R$ ,

signant la vitesse angulaire par ω.

sidérons le mouvement du point P, projection de M axe des y. L'équation qui donne l'espace parcouru en on du temps est

$$y = OP = R(\tau - \cos \omega t);$$

en prenant les dérivées des deux membres par rapport

$$\frac{dy}{dt} = v_y = \omega \mathbf{R} \sin \omega t.$$

s la quantité  $v_y$  peut aussi s'obtenir, en vertu de la théoécédente, en considérant la vitesse du point P comme pjection de la vitesse  $\omega R$ , comptée sur la tangente au dans le sens de la flèche : on retrouve ainsi préciséla valeur (5), ce qui vérifie le théorème de la projection tesses.

ant à l'accélération du point P, nous l'aurons en différenl'équation (5)

$$\frac{dv_{y}}{dt} = \omega^{2} \mathbf{R} \cos \omega t = \omega^{2} (\mathbf{R} - y) = \omega^{2} \times \mathbf{CP}.$$

te accélération est proportionnelle à la distance qui e le point P du point fixe C.

dans le cas actuel, l'accélération du point M étant nulle, bien évident que l'accélération de la projection n'est pas jection de l'accélération.

struisons les courbes des espaces, des vitesses, des

accélérations, pour le mouvement du point P, d'après les équations (4), (5) et (6) (fig. 46). On voit par ces courbes que le point P est animé d'un mouvement de va-et-vient, dont l'amplitude est donnée par le diamètre du cercle. La durée T d'une oscillation complète est égale au temps d'une révolution du point M, soit  $\frac{2\pi}{\omega}$ . En introduisant cette quantité T dans les formules, à la place de  $\omega$ , il vient

(7) 
$$\begin{cases}
y = R \left( 1 - \cos 2\pi \frac{t}{T} \right), \\
v_y = \frac{2\pi R}{T} \sin 2\pi \frac{t}{T}, \\
\frac{dv_y}{dt} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \cos 2\pi \frac{t}{T}.
\end{cases}$$

On a souvent besoin, dans les machines, de communiquer à certaines pièces un mouvement oscillatoire, rectiligne ou à peu près. Les données de la question sont alors l'amplitude de l'excursion et la durée d'une oscillation complète, c'est à-dire les quantités 2R et T des formules (7); quant à la lou du mouvement entre les positions extrêmes, elle est asse généralement à peu près arbitraire.

Toutes les fois qu'il en sera ainsi, on devra toujours se rap procher le plus possible de la loi précédente.

En effet, les trois courbes qui représentent cette loi sont parfaitement continues, régulières et symétriques : la vitesset l'accélération diminuent graduellement jusqu'à l'instant de leur changement de sens; et les écarts de ces deux quantités suivent des lois identiques, de part et d'autre de leurs valeurs moyennes.

Considérons une manivelle (fig. 47) tournant autour d'un centre fixe et terminée par un bouton M. Pour projeter le point M sur une direction fixe, le moyen géométriquement le plus simple consiste à engager le bouton de la manivelle dans une rainure, fixée à l'extrémité d'une tige guidée : si le mouvement de la manivelle est uniforme, un point quelconque de la tige est animé du mouvement dont nous venons de donner les lois.

Nous verrons (IIº Section, § XIII) que le petit appareil ap-

lé excentrique triangulaire fournit également une solution problème géométrique qui nous occupe, au moins dans rtaines périodes de son mouvement.

Mais, ces dispositions offrant certains inconvénients au point e vue pratique, on préfère généralement employer une barre ectiligne ou bielle, qui s'articule d'une part avec le bouton le la manivelle, d'autre part avec la tige guidée qui doit recevoir le mouvement de va-et-vient. Ce mouvement ne sera pas tout à fait identique à celui de la projection du point M, en raison de l'obliquité variable de la bielle; mais l'influence de cette obliquité est d'autant moins sensible que la bielle est plus longue par rapport à la manivelle : en supposant la bielle infinie, on retomberait exactement sur le cas précédent.

Pratiquement, quand la bielle dépasse cinq fois la longueur de la manivelle, le mouvement de l'extrémité de cette bielle diffère assez peu du mouvement oscillatoire type que nous venons d'étudier.

Nous reviendrons sur toutes ces questions dans la partie du Cours consacrée spécialement à l'étude géométrique des machines.

# Théorie générale de l'accélération dans le mouvement curviligne.

Considérons une trajectoire curviligne quelconque (fig. 48), rapportée à trois axes coordonnés rectangulaires ou obliques; et soit

$$(8) x = \varphi(t)$$

l'équation du mouvement de la projection du mobile sur l'axe des x.

On peut toujours développer la fonction  $\varphi(t)$  par la formule de Maclaurin et écrire

(9) 
$$x = \mathbf{A} + \mathbf{B} t + \mathbf{C} t^2 + \mathbf{D} t^3 + \dots;$$

ďoù

(10) 
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_x = B + 2Ct + 3Dt^2 + \dots, \\ \frac{dv_x}{dt} = 2C + 6Dt. \end{cases}$$

Bour. - Cours de Mécanique. I.

En faisant t = 0 dans ces équations, on trouve

(11) 
$$\mathbf{A} = x^{\mathbf{a}}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{c}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{a}}, \quad \mathbf{C} = \frac{1}{2} J_{\mathbf{x}}^{\mathbf{a}}, \quad \dots;$$

d'où, en désignant par ? un temps infiniment petit et négligeant les termes du troisième ordre.

(13) 
$$x = x^3 + v_x^{1/2} + \frac{1}{2} j_x^3 j_x^2 + \frac{1}{2} i$$

Cela posé, quel que soit le système de projections employé, nous savons que la vitesse  $c_2^*$  est la projection de la vitesse  $c_2^*$ ; mais nous ne connaissons aucune relation entre les accélérations, telles que  $j_x$ , des projections du mobile sur un axe quelconque; nous ne savons pas non plus comment ces diverses quantités sont liées avec l'accélération proprement dite j.

Simplification des équations du mouvement. — Pour arriver à combler cette lacune, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de transporter les axes coordonnés au point M<sub>0</sub>, dans le voisinage duquel nous nous proposons d'étudier les diverses affections du mouvement. On a ainsi

(1) 
$$x^{4} = 0, \quad y^{4} = 0, \quad z^{4} = 0.$$

De plus, je prends pour plan des xy le plan osculateur de l'aigectoire; alors, quelle que soit la direction de l'axe des l'une des équations du mouvement sera nécessairement, avé l'approximation dont nous nous contentons,

$$z = 0$$
,

puisque le plan osculateur contient par définition trois point infiniment voisins de la trajectoire du mobile, les seuls dos nous nous occupions actuellement.

Enfin, dirigeons l'axe des x suivant la tangente à la trajec

<sup>(1)</sup> On voit que négliger les termes du troisième degré en  $\theta$  revient supposer le mouvement uniformément varié. Il est évident que, pour che cher des relations entre des accélérations simultanées, il n'est pas néce saire de s'inquiéter des variations que ces quantités doivent subir par suite. A ce point de vue, on peut indifféremment conserver ou supprim l'indice o, dont les accélérations sont affectées dans les formules (11), (12 et autres analogues.

oire, au point  $M_0$ ; il résulte de là que, quel que soit l'axe es y dans le plan osculateur, la projection de la vitesse  $v^0$  sur et axe sera nulle, et la projection de la même vitesse sur l'axe des x sera égale à  $v^0$ .

On aura donc, en définitive, en négligeant d'écrire l'équation z = o, les équations du mouvement sous la forme

$$\begin{cases} x = v^0 \theta + \frac{1}{2} j' \theta^2, \\ y = \frac{1}{2} j'' \theta^2, \end{cases}$$

j' et j'' étant de certains coefficients, qui dépendent du système d'axes adopté.

Cela posé, à partir du point  $M_0$  (fig. 49), je prends sur la tangente une longueur  $M_0$ T égale à  $v^0\theta$ ; je joins le point T, ainsi déterminé, au point M, et je prends un nouvel axe des y parallèle à TM.

L'abscisse du point M, dans ce système, se trouve ainsi, par construction, égale à  $M_0$ T ou à  $v^0\theta$ ; quant à l'expression de y, elle conserve la forme (13), à la condition d'attribuer au coefficient que j'avais représenté d'une manière générale par j'' la valeur particulière qui convient aux nouveaux axes coordonnés. Soit J cette valeur; nous pouvons énoncer le théorème suivant:

Theoreme II. — Quelle que soit la trajectoire d'un point mobile, on peut toujours trouver dans le plan osculateur de cette courbe deux axes, généralement obliques, tels que les équations du mouvement, rapporté à ces deux axes, aient la forme simple

(14) 
$$\begin{cases} x = v^0 \theta, & v_x = v^0, \\ y = \frac{1}{2} \mathbf{J} \theta^2, & v_y = \mathbf{J} \theta. \end{cases}$$

Accélération totale. — La marche même que nous avons suivie pour établir ce théorème démontre que le système d'axes dont il est ici question est unique; et il est naturel de penser que la quantité J doit jouer le principal rôle dans la théorie des accélérations. Cette quantité J, que nous venons de définir, est ce qu'on appelle l'accélération totale, et la

direction de l'axe  $M_0y'$ , qui correspond aux équations simplifiées (14), est la direction de l'accélération totale.

La considération de l'accélération totale est due au général Poncelet; elle a une très grande importance en Cinématique.

Cette importance résulte du théorème suivant, qui est fondamental dans la théorie des accélérations simultanées :

Théorème III. — L'accélération de la projection d'un point mobile sur un axe quelconque est la projection de l'accélération totale sur le même axe.

Reprenons l'équation générale

$$x = x^0 + v_x^0 \theta + \frac{1}{2} j_x \theta^2$$

qui donne la loi du mouvement de la projection d'un point mobile sur une droite quelconque, quand on néglige les puissances de  $\theta$  supérieures à la deuxième.

On sait qu'il n'y a qu'une seule manière de développer une fonction suivant les puissances croissantes de la variable don elle dépend; dès lors, si, par un moyen quelconque, nou trouvons pour x une expression de la forme

$$A + B\theta + C\theta^2 + \ldots$$

le coefficient C sera nécessairement égal à la moitié de l'accélération  $j_x$  du mouvement rectiligne du point P.

Ceci posé, prenons trois axes quelconques Ax, Ay, Ax, (fig. 51), et projetons l'arc infiniment petit  $M_0M$  sur l'axe des x: la projection de cet arc est égale à celle du chemin brisé  $M_0TM$ . Or la projection de  $M_0T$  est  $v_x^0\theta$ ; la projection de TM est de même le produit du facteur numérique  $\frac{\theta^2}{2}$  par la projection de J, projection qu'il est naturel de représenter par  $J_x$ ; donc

$$x = x^0 + v_x^0 \theta + \frac{1}{2} J_x \theta^2$$
.

On conclut de là que  $j_x$  est la même chose que  $J_x$ , c'est-à-dire que l'accélération de la projection sur un axe quelconque est la projection de l'accélération totale sur le même axe.

Projection du mouvement sur un plan. — Si nous projetons sur un plan (fig. 52), parallèlement à une direction quel-

69

conque, l'arc de courbe M<sub>0</sub>M et la ligne brisée M<sub>0</sub>TM, nous démontrerons par un raisonnement analogue que :

THEOREME IV. — L'accélération totale de la projection d'un mobile sur un plan est la projection de l'accélération totale sur ce plan.

Construction de l'accélération totale. — De la définition que nous avons donnée de l'accélération totale résulte un premier moyen de construire cette quantité en grandeur et en direction. Il suit en effet de cette définition que :

Theorems V. — Si l'on considère l'arc parcouru pendant le temps infiniment court  $\theta$ , et qu'on porte sur la tangente à cet arc une longueur  $M_0T = v^0\theta$ , la ligne TM donne la direction de l'accélération totale; et, en divisant la longueur de cette ligne par le carré du temps, on obtient la moitié de J.

Ce résultat peut encore s'énoncer ainsi :

La corde du chemin parcouru pendant le temps  $\theta$  est la rés'eltante des quantités  $v^0\theta$  et  $\frac{1}{2}J\theta^2$ .

Les équations

$$v_x = v^0$$
,  $v_x = J\theta$ 

Cournissent une autre construction de l'accélération totale (fig. 50), quand on connaît les vitesses  $v^0$  et v en grandeur et en direction; en effet :

THÉORÈME VI. — La vitesse, au bout d'un temps infiniment Petit  $\theta$ , est la résultante de la vitesse initiale  $v^0$  et de la vitesse I $\theta$ .

En d'autres termes :

ę i

ß

Si l'on décompose la vitesse v en deux, dont l'une soit la vitesse initiale  $v^0$ , l'autre sera en grandeur et en direction égale à  $J\theta$  (1).

<sup>(&#</sup>x27;) Dans le mouvement rectiligne, les deux quantités  $v_0$  et  $J\theta$  ont une direction commune, et c'est leur somme algébrique qui donne la vitesse finale v. Dans le cas général, la somme est remplacée par une résultante, comme cela arrive toutes les fois qu'on a à ajouter des longueurs dont les directions ne sont pas les mêmes.

Quand on connaît les lois du mouvement des projections du mobile sur trois axes, on a, d'après le théorème III, les projections correspondantes de l'accélération totale; on peut donc construire cette quantité.

Ceci démontre le théorème suivant, qui n'est autre chose que le théorème III sous une autre forme :

Theoreme VII. — Les accélérations des projections d'un point mobile, sur trois axes coordonnés quelconques, ont une résultante qui est située dans le plan osculateur de la trajectoire, et qui représente en grandeur et en direction l'accélération totale J.

La grandeur et la direction de cette résultante sont indépendantes du système d'axes considéré.

Enfin, quand on connaît la trajectoire et la loi du mouvement du mobile sur cette trajectoire, on peut construire l'accélération totale en n'employant que des quantités finies e sans passer par l'intermédiaire des projections du mouvemen sur trois axes.

Pour cela, calculons la quantité  $\frac{dv}{dt}$ , que nous appelions simplement l'accélération, quand nous étudions le mouvement indépendamment de la trajectoire.

Reprenons pour axes la tangente à la trajectoire, au point  $M_{\bullet}$   $\rightarrow$  et la direction de l'accélération totale (fig. 50): on a, dans ce système et pour tous les points compris entre  $M_{\bullet}$  et M,

$$v_x = v^0$$
,  $v_y = J\theta$ ;

d'où

$$v^2 = v^{02} + J^2 \theta^2 + 2 v^0 J \theta \cos \alpha$$
.

Différentions cette équation, il vient

(15) 
$$v \frac{dv}{dt} = J^2 \theta + v^0 J \cos \alpha;$$

d'où, comme  $\theta$  est infiniment petit et que par suite  $\nu$  diffèr  $\epsilon$  infiniment peu de  $\nu^0$ ,

$$\frac{dv}{dt} = \mathbf{J}\cos\alpha.$$

Il suit de là que  $\frac{dv}{dt}$  est la projection de l'accélération totale sur la tangente à la trajectoire.

Cette quantité  $\frac{dv}{dt}$  s'appellera désormais accélération tangentielle (1); et l'on a le théorème :

THEOREME VIII. — L'accélération tangentielle est la projection orthogonale de l'accélération totale sur la tangente.

Ayant ainsi la projection de l'accélération totale sur la tangente, nous aurons achevé de définir cette quantité, si nous en donnons la projection sur la normale principale.

Or l'équation du mouvement, projeté orthogonalement sur la normale principale, est de la forme

$$\gamma = \frac{1}{2} J \sin \alpha \cdot \theta^2$$
.

Mais, en considérant l'arc M<sub>o</sub>M comme appartenant au cercle osculateur de la trajectoire et désignant le rayon de ce cercle par  $\rho$ , on a (fig. 53)

$$ds^2 = 2 \rho y;$$

d'où, en remplaçant y par sa valeur,

$$ds^2 = \mathbf{J} \rho \sin \alpha \cdot \theta^2$$
.

Ensin, comme le quotient de ds par  $\theta$  ou dt n'est autre chose que la vitesse v, on trouve, pour la projection cherchée,

$$J\sin\alpha = \frac{v^2}{\rho}.$$

Theoreme IX. — La projection de l'accélération totale sur la normale principale est égale à  $\frac{v^2}{\rho}$ : elle est centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire.

L'accélération centripète est proportionnelle à la courbure  $\frac{1}{\rho}$ , quand on considère divers mobiles parcourant des

<sup>(&#</sup>x27;) Dorénavant le mot accélération, quand il nous arrivera, pour abréger, de l'employer sans épithète, devra toujours ètre entendu dans le sens d'accelération totale.

trajectoires différentes avec des vitesses égales. Si l'on veut introduire, à la place de la vitesse propre  $\nu$ , la vitesse angulaire  $\omega$  autour du centre de courbure, il faudra faire

$$\nu=\omega\rho,$$
 d'où 
$$\frac{\rho^2}{\rho}=\omega^2\rho,$$

nouvelle expression de l'accélération centripète.

L'accélération totale étant comprise dans le plan osculateur de la trajectoire, l'accélération tangentielle et l'accélération centripète suffisent à la détermination de cette quantité. Ces deux composantes dépendent des données immédiates de Géométrie et de Cinématique qui définissent le mouvement dont on s'occupe; elles montrent distinctement l'influence, sur l'accélération du mouvement projeté, de la courbure de la trajectoire d'une part, du changement de la vitesse propre, de l'autre:

Dans le mouvement curviligne uniforme, l'accélération targentielle est nulle, donc l'accélération totale est centripète (1)

Dans le mouvement rectiligne, l'accélération normale à Lrajectoire est nulle, et il n'y a pas d'autre accélération qu l'accélération tangentielle;

Enfin, dans le cas général, les deux accélérations partielles se composent, pour donner naissance à l'accélération total

Théorème X. — Si l'on mène en un point de la trajectoir d'un point mobile la tangente et la normale principale

<sup>(1)</sup> On voit que nous appliquons ici à un mouvement uniforme le mo accélération, modifié d'ailleurs par une épithète convenable. Il faut bie remarquer que, lorsqu'il s'agit de grandeurs géométriques, deux lignes don les longueurs sont les mêmes, mais dont les directions sont différentes, no doivent pas être considérées comme géométriquement égales.

L'extension que nous donnons ici au mot accélération me semble don parfaitement légitime, et je ne saurais admettre avec M. Duhamel (Course de Mécanique, 3° édition, p. 19) que ce soit par trop détourner les motse leur sens naturel.

J'ajouterai que je ne crois pas que jamais personne ait désigné la quan — tité J sous le nom d'accélération du mouvement sur la trajectoire. L dénomination d'accélération totale, tirée des Leçons du général Poncele, ne peut donner lieu à aucune ambiguïté.

qu'on porte respectivement sur ces lignes des longueurs égales à  $\frac{dv}{dt}$  et à  $\frac{v^2}{\rho}$ , la diagonale du parallélogramme construit sur ces deux droites représente en grandeur et en direction l'accélération totale du mobile.

Nous avons maintenant ce qu'il faut pour compléter l'étude du mouvement oscillatoire défini par les équations (4), (5) et (6) (p. 63).

Dans le mouvement circulaire uniforme du point M, l'accélération totale est centripète; elle a pour valeur  $\omega^2 R$ . La projection de cette ligne sur le diamètre OC ou sur l'axe  $A\gamma$  est

$$J_y = \omega^2 R \cos \omega t$$
.

C'est précisément l'expression que nous avons trouvée directement pour l'accélération du point P.

Faisons encore une application de la théorie tout à fait capitale que nous venons d'exposer.

# Accélération totale dans le mouvement des planètes autour du Soleil.

1º Je dis en premier lieu que l'accélération totale est dirigée constamment vers le foyer ou pôle F, autour duquel les aires décrites sont proportionnelles aux temps (fig. 54).

En effet, considérons la planète dans une position quelconque  $M_0$ , et soient M,  $M_1$  deux positions infiniment voisines de la première, répondant à deux intervalles de temps consécutifs égaux.

Comme les aires parcourues sont proportionnelles aux temps, on a

$$MM_1F = FMM_0$$
.

Cela posé, pour avoir la direction de l'accélération totale, il faut prendre sur la direction de l'élément  $M_0M$  une longueur  $M_0T$ , égale à l'espace parcouru en vertu de la vitesse  $v^0$  pendant le temps correspondant au déplacement réel  $M_0M_1$  et joindre le point T au point  $M_1$ .

Les deux éléments consécutifs du temps ayant été pris égaux, on a

$$MT = M_0 M$$
;

d'où l'on conclut

$$MTF = FMM_0 = MM_1F$$
.

Mais, les deux triangles MTF et  $MM_1F$  ayant la base MF commune, leurs sommets T,  $M_1$  sont sur une parallèle à cette base; donc  $TM_1$  est parallèle à MF, et la direction de l'accélération totale au point  $M_0$  est celle du rayon vecteur MF ou  $M_0F$ .

2º Nous avons trouvé précédemment, en supposant la vitesse aréolaire constante et égale à C, que la vitesse correspondante  $\nu$  du mobile sur sa trajectoire avait pour expression  $\frac{2C}{r\cos i}$ ; donc

$$\frac{v^2}{\rho} = \frac{4C^2}{\rho r^2 \cos^2 i}.$$

D'après la théorie précédente, cette quantité est aussi égale à  $J\cos i$ ; on a ainsi, pour l'accélération totale :

$$J = \frac{4C^2}{r^2 \times \rho \cos^3 i}.$$

Newton a démontré, d'autre part, que le produit  $\rho \cos^3 i$  est constant dans l'ellipse; donc l'accélération totale varie en raison inverse du carré de la distance de la planète au Soleil.

Remarquons que notre premier résultat est indépendant de la nature de la courbe décrite; ainsi:

Toutes les fois que les aires décrites par un mobile autour d'un point fixe F sont proportionnelles aux temps, l'accélération totale est dirigée vers le point F.

Quant à la grandeur de cette accélération totale, elle dépend de la nature de la trajectoire et de la position du pôle  $\mathbf{F}$  dans le plan de cette courbe par la quantité  $\rho \cos^3 i$ . Ainsi:

Dans l'ellipse rapportée à son centre, on trouve

$$\rho\cos^3 i = \frac{\mathbf{K}}{r^3}, \quad \mathbf{J} = \mathbf{K}'r;$$

Dans la spirale logarithmique, on a

$$\rho \cos^3 i = \mathbf{K} r, \qquad \mathbf{J} = \frac{\mathbf{K_1}}{r^3}.$$

# CHAPITRE II.

## MOUVEMENT D'UN POINT RELATIVEMENT A UN SYSTÈME MOBILE.

La notion du mouvement relatif nous est aussi familière que celle du mouvement absolu. Nous avons dit que, pour étudier le mouvement d'un point dans l'espace, on compare les positions successives de ce point à certains points fixes, qu'on nomme points de repère. Le géomètre emploie habituellement pour système de comparaison trois axes rectangulaires; on peut d'ailleurs faire usage de tout autre système de coordonnées que l'on voudra.

Mais si, au lieu de comparer les positions successives du mobile à des points fixes, on les rapporte à des points de repère qui soient eux-mêmes en mouvement, il est clair que le mouvement qu'on observera ainsi ne sera pas le mouvement véritable; on l'appelle mouvement relatif.

C'est ainsi qu'un voyageur en bateau voit se déplacer tous les objets parfaitement fixes qui sont sur les rives. Par contre, un objet qui se mouvrait sur le pont du bateau, en sens inverse de la marche de celui-ci et avec une vitesse égale, serait réellement au repos. Dans tous les cas il est évident que le mouvement réel ou absolu dépend à la fois du mouvement apparent et du déplacement du bateau ou mouvement d'entraînement. On dit que le mouvement absolu est composé des deux derniers, et le problème qui consiste à déterminer le mouvement absolu, quand on connaît le mouvement relatif et le mouvement d'entraînement, est connu sous le nom de Problème de la composition des mouvements.

### § V. — Définition du mouvement relatif d'un point.

Il s'agit de préciser ces notions. Imaginons que nous mesurions à chaque instant les coordonnées d'un point mobile par rapport à trois axes, rectangulaires ou obliques. Si ces axes sont fixes, les variations des coordonnées nous feront connaître le mouvement absolu du point.

Dans le cas contraire, considérons quelque part trois axes fixes pareils aux premiers et un point fictif assujetti à avoir à chaque instant, par rapport à ces axes fixes, des coordonnées égales à celles du point en question par rapport aux axes mobiles. Le mouvement absolu de ce point est ce qu'on appelle le mouvement relatif du point donné. Ainsi:

Définition. — Le mouvement d'un point relativement à des axes mobiles est le mouvement absolu d'un point fictif qui aurait à chaque instant, par rapport à des axes fixes, les mêmes coordonnées que le premier par rapport aux axes mobiles.

La trajectoire de ce point fictif est la trajectoire relative du point donné, sa vitesse est la vitesse relative, son accélération totale est l'accélération totale relative.

Importance de la théorie des mouvements relatifs. — C'est ici le lieu de remarquer qu'au commencement du Cours nous avons fait une pétition de principe, qui n'avait pas alors d'inconvénients, mais sur laquelle il faut revenir à présent.

Nous avons dit qu'on reconnaissait l'état de repos ou de mouvement d'un point en mesurant les coordonnées de ce point par rapport à trois axes fixes. Or, il est clair qu'en supposant que nous possédions ainsi trois axes reconnus pour fixes, nous avons admis précisément ce qui était en question - Ceci n'infirme d'ailleurs en rien les résultats auxquels nous sommes arrivés, du moins au point de vue rationnel; en effet, si jusqu'ici nous n'avons aucun moyen de nous procurer des axes fixes, nous concevons certainement l'existence d'un pareil système d'axes, et cela suffit pour légitimer toutes les spéculations qui précèdent.

Mais il importe actuellement d'examiner le cas où les axes auxquels on rapporte le mouvement d'un corps sont mobiles, puisqu'on n'est jamais assuré d'avoir à sa disposition des points de repère fixes d'une manière absolue.

Les anciens, croyant à l'immobilité de notre globe, rapportaient les mouvements qui s'effectuent à la surface de la Terre, et même dans le ciel, à des axes tels que la verticale du lieu où ils observaient, l'horizontale méridienne, et celle qui est pendiculaire à celle-ci. On sait aujourd'hui que la Terre irne: et il est à remarquer que des phénomènes purement Ecaniques auraient pu, à défaut des découvertes astronoiques, conduire les savants à la connaissance de cette rité. En effet, la rotation de la Terre produit, comme nous everrons plus tard, des perturbations sensibles dans les mouments des pendules, le tir des projectiles, la chute des corps pesants, etc. Pour ne citer qu'un seul exemple, l'observation attentive des oscillations du pendule, en montrant que les phénomènes observés sont incompatibles avec l'hypothèse de la fixité de la Terre, aurait démontré récemment le mouvement de rotation de notre globe, si cette vérité n'avait été déjà bien et dûment acquise à la Science. C'est dans le ciel qu'on cherche aujourd'hui des points de repère fixes. Encore est-il des phénomènes, exigeant une observation plus délicate, qui semblent démontrer que les étoiles dites fixes ellesmêmes sont en mouvement par rapport à notre système solaire. Il suit de là que, quoi que nous fassions, nous n'observerons jamais que des mouvements relatifs : c'est ce qui donne un grand intérêt à la théorie que nous allons aborder.

Admettons donc qu'on rapporte le point mobile qu'on étudie à un système de comparaison animé lui-même d'un certain mouvement. Pour définir le mouvement de ce système, il faut que nous anticipions un peu sur le Chapitre suivant, consacré au mouvement des systèmes de points et en particulier des corps solides; mais il n'y a à cela aucun inconvénient: il y en aurait au contraire beaucoup à vouloir s'astreindre à un ordre trop méthodique, si l'on devait y perdre sous le rapport de la clarté.

Considérons un système de points mobiles dont la réunion constitue un corps solide, c'est-à-dire non déformable. Pour appliquer le calcul aux mouvements de ce système, nous choisirons trois axes, fixes par rapport à lui,  $Ox_1$ ,  $Oy_1$ ,  $Oz_1$ : les coordonnées de tous les points du corps par rapport à ces axes seront des constantes, le corps étant supposé invariable de forme, et il suffira évidemment de connaître le mouvement de ces trois axes pour que celui du système tout entier soit déterminé. En effet, on pourra toujours assigner à un instant donné la position d'un point du système d'après la connais-

sance de la situation actuelle des axes et des coordonnées  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ , prises par rapport à ces axes, coordonnées qui n'ont pas changé de valeur. Quand nous dirons que nous considérons un point comme lié invariablement au solide, cela voudra dire qu'à partir de l'instant où nous établissons cette liaison, les coordonnées  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  de ce point resteront constantes.

D'autres fois, on trouvera plus commode de définir simplement les mouvements de trois points du système (non situés en ligne droite): ceci fait également connaître le mouvement du solide tout entier, puisque les distances mutuelles de deux points d'un solide sont invariables, quel que soit le déplacement commun de l'ensemble.

Cela posé, si l'on cherche à se représenter un corps solide qui se transporte dans l'espace d'une manière quelconque, on se fait fort difficilement une idée d'un pareil mouvement. On a, au contraire, une idée très nette de deux mouvements simples que nous allons définir, et qui sont les seuls dont nous nous occuperons pour le moment.

#### Mouvement de translation.

Si trois points A, B, C d'un corps solide en mouvement (fig. 55) ont à un instant donné quelconque des vitesses égales et parallèles, le mouvement porte le nom de mouvement de translation.

Les côtés du triangle ABC se meuvent parallèlement à euxmêmes : car, dans un espace de temps infiniment petit, les sommets de ce triangle parcourent tous trois des chemins parallèles, et égaux au produit de la vitesse commune par l'élément du temps. Une droite quelconque du système reste également parallèle à elle-même dans toutes les positions du solide : on dit souvent que le corps tout entier se meut parallèlement à lui-même. Enfin les trajectoires de tous les points sont superposables : elles peuvent être d'ailleurs rectilignes ou curvilignes.

La vitesse commune de tous les points, à un instant donné, s'appelle la vitesse du solide à cet instant. La direction et la grandeur de cette vitesse varient en général avec le temps d'une manière quelconque.

#### Mouvement de rotation.

Si deux points d'un solide en mouvement restent constamment immobiles dans l'espace, tous les points de la ligne qui joint ces deux points restent aussi fixes. Les autres points du corps décrivent des cercles perpendiculaires à cette droite. On dit que le solide tourne autour de la droite fixe, à laquelle on donne le nom d'axe de rotation.

Il serait possible que cet axe n'appartînt pas au solide proprement dit: c'est ce qui arrive dans le cas d'un anneau tournant autour de son axe de figure. Cette circonstance ne modifie en rien ce que nous venons de dire, d'après la définition que nous avons donnée de ce qu'on doit entendre par un solide, au point de vue géométrique.

Dans le mouvement de rotation, les perpendiculaires abaissées des divers points du solide sur l'axe décrivent simultanément des angles égaux; la valeur commune de tous ces angles, correspondante à un temps quelconque, est ce qu'on appelle le déplacement angulaire du solide pendant ce temps. Un mouvement de rotation est défini par la loi qui donne la valeur de ce déplacement angulaire en fonction du temps. La vitesse angulaire est le quotient d'un déplacement angulaire infiniment petit par le temps dt.

Soient  $\omega$  cette vitesse angulaire et  $\rho$  la vitesse d'un point quelconque situé à une distance r de l'axe de rotation; on a

 $v = \omega r$ .

Un mouvement de rotation est uniforme ou varié, selon que la vitesse angulaire est constante ou variable : dans ce dernier cas, la quantité  $\frac{d\omega}{dt}$  s'appelle l'accélération angulaire.

Il faut bien se garder de confondre une translation suivant une trajectoire circulaire avec une rotation. On dit communément que la Lune tourne autour de la Terre; mais, pour que cette assertion soit fondée, il faut démontrer que le mouvement de la Lune est bien un mouvement de rotation et non pas une translation circulaire.

Représentons par C (fig. 56) une position du globe lunaire,

et par AB la trace, sur le plan de l'orbite, du cercle de contour apparent.

Dans l'hypothèse d'un mouvement de translation, le diamètre AB doit rester parallèle à lui-même; et il est évident qu'on verra successivement de la Terre, supposée en T, toutes les parties de la Lune dans la période entière de sa révolution. Si, au contraire, le mouvement est une rotation, le diamètre AB restera toujours perpendiculaire à la ligne des centres et, par suite, on ne verra jamais qu'un seul des hémisphères de la Lune. L'observation ayant démontré que c'est précisément là ce qui arrive (du moins si l'on fait abstraction des petites inégalités du mouvement de notre satellite), il s'ensuit qu'on a le droit de dire que la Lune a un mouvement de rotation autour de la Terre supposée fixe.

Le Soleil, dans son mouvement apparent, décrit, lui aussi, à peu près un cercle autour de la Terre; mais, comme cet astre se montre successivement à nous sous toutes ses faces, on voit que son mouvement n'est pas une rotation. Ce n'est d'ailleurs pas davantage une translation: c'est un mouvement plus compliqué sur lequel nous reviendrons.

Il est évident qu'il n'y a lieu de faire ces distinctions que dans le cas où il s'agit d'un corps de dimensions finies : le mouvement d'un point n'est pas plus une translation qu'une rotation; c'est un mouvement simple.

Données numériques relatives à la rotation diurne de la Terre. — La Terre est animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de la ligne des pôles. La durée d'une révolution complète est ce que les astronomes appellent le jour sidéral, lequel se compose de 86164 secondes de temps moyen.

On a donc, pour la vitesse angulaire de la Terre.

$$n = \frac{2\pi}{86164} = 0,000073.$$

La vitesse d'un point situé à l'équateur est nR ou 0,000073R, c'est-à-dire environ 465<sup>m</sup> : c'est à peu près la vitesse d'un boulet de canon.

Enfin le carré de la vitesse angulaire de la Terre est une quantité fort petite dont la valeur est

$$n^2 = 0,0000000053.$$

# Représentation géométrique des rotations.

Pour qu'une rotation soit définie d'une manière complète, l faut qu'on connaisse l'axe autour duquel elle s'effectue, la vitesse angulaire ω et enfin le sens du mouvement. On représente la vitesse angulaire par une longueur, en la rapportant à une unité arbitraire, et l'on porte cette longueur sur la direction de l'axe; de sorte qu'une simple ligne terminée OP (fig. 57) représente à la fois l'axe et la grandeur de la rotation. Cette même ligne en indiquera encore le sens, par cette convention qu'en se plaçant à l'extrémité P considérée comme le nord, pour regarder devant soi le point O considéré comme le midi, la rotation se fera de gauche à droite, comme se fait, à nos yeux, le mouvement du Soleil (¹).

Ce sens est celui dans lequel tournent les aiguilles d'une montre, celui d'une vis que l'on enfonce. C'est le sens rétrograde des astronomes, le sens direct étant celui des mouvements réels.

Axe de la rotation terrestre. — Il suit de là que la ligne qui représente la rotation diurne est dirigée du centre de la Terre vers le pôle sud : si l'on veut prendre pour axe la partie nord de la ligne des pôles, il faut attribuer à la vitesse angulaire la valeur négative

 $\omega = -n$ .

Il résulte encore de la convention précédente que, si l'on considère trois axes rectangulaires disposés à la manière ordinaire (fig. 58), une rotation Oz correspond à un mouvement dirigé de Ox vers Oy, et ainsi de suite, conformément aux lèches.

Composition et décomposition des mouvements.

Le problème de la composition des mouvements est celui dans lequel on demande de trouver le mouvement composé, quand on connaît le mouvement d'entraînement et le mouvement relatif. Le problème inverse consiste, étant donné le mouvement réel d'un point, à trouver son mouvement par

<sup>(1)</sup> Poissot, Théorie nouvelle de la rotation des corps.

rapport à un système dont le mouvement est également donné; ou bien encore, connaissant le mouvement réel et le mouvement apparent, à trouver le mouvement dont est animé le système de comparaison.

Nous prendrons toujours pour ce système de comparaison trois axes rectangulaires, Ox, Oy, Oz (fig. 59). Nous mesurerons à chaque instant les coordonnées du point mobile par rapport à ces trois axes : en reportant ces coordonnées sur trois axes fixes, nous obtiendrons la trajectoire relative. Le mouvement relatif est celui qu'on observe quand on participe, sans en avoir conscience, au mouvement des axes de comparaison, et, dans ce cas, on qualifie souvent le mouvement relatif de mouvement apparent; mais on conçoit qu'il est également possible de mesurer les coordonnées d'un point par rapport à des axes mobiles desquels on est soi-même tout à fait indépendant, et dont on connaît parfaitement le mouvement.

Reportons-nous maintenant à l'origine du mouvement (c'està-dire à un instant quelconque, pris pour origine des temps), et supposons qu'à partir de cet instant les axes mobiles entraînent avec eux la trajectoire relative; le point M, dans son mouvement absolu, restera constamment sur celle-ci : et l'on saura trouver à chaque instant la position de ce mobile dans l'espace, puisque l'on connaît par le mouvement des axes la position de la trajectoire relative, au temps t, et par la loi du mouvement sur cette trajectoire, le lieu apparent du mobile à la même époque.

Soient (fig. 60) AB, A'B', A"B", ... les positions de la trajectoire relative, aux temps  $t, t', t'', \ldots$ ; et supposons qu'à ces diverses époques le mobile se trouve aux points M, N, P,... de la courbe mobile AB.

A la fin du temps t, le mobile est en M; à la fin du temps t il est au point N de la courbe AB; mais cette courbe se trou V' alors dans la position A'B', et le point N a été transporté C N': donc, à la fin du temps t', le mobile est en N'. On ver C de même qu'à la fin du temps t'' il se trouve en C , et ain de suite. Le point mobile décrit donc dans l'espace la traje C toire C C toire C C , et il occupe sur cette trajectoire les position C C C , ..., aux valeurs C , C , C , ... du temps.

On a ainsi la trajectoire absolue, ainsi que la loi du mouvement sur cette trajectoire, c'est-à-dire que l'on connaît d'une manière complète le mouvement absolu, par le moyen des deux mouvements composants.

Analytiquement, le problème de la composition et de la décomposition des mouvements est une pure question de transformation de coordonnées.

Soient  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  les coordonnées de l'origine des axes mobiles; désignons par a, a', a''; b, b', b''; c, c', c'' les cosinus des angles formés par ces axes mobiles avec les axes fixes; c'est-à-dire posons

$$a = \cos \overline{x}, \overline{\xi},$$
  $a' = \cos \overline{y}, \overline{\xi},$   $a'' = \cos \overline{z}, \overline{\xi},$   
 $b = \cos \overline{x}, \overline{\eta},$   $b' = \cos \overline{y}, \overline{\eta},$   $b'' = \cos \overline{z}, \overline{\eta},$   
 $c = \cos \overline{x}, \overline{\zeta},$   $c' = \cos \overline{y}, \overline{\zeta},$   $c'' = \cos \overline{z}, \overline{\zeta};$ 

enfin soient x, y, z les coordonnées relatives du point dont nous étudions le mouvement. Les formules générales de transformation donnent les valeurs suivantes pour les coordonnées du même point par rapport aux axes fixes

$$\xi = \xi' + ax + a'y + a''z,$$
  
 $\eta = \eta' + bx + b'y + b''z,$   
 $\zeta = \zeta' + cx + c'y + c''z.$ 

En différentiant ces équations une première, puis une seconde fois, on trouverait les relations qui existent, d'abord entre les vitesses, puis entre les accélérations des divers mouvements considérés.

Ce sont ces relations que nous allons établir géométriquement dans les deux paragraphes suivants.

Composition d'un nombre quelconque de mouvements. — Il est aisé de comprendre qu'on peut avoir à composer non pas seulement deux, mais un nombre quelconque de mouvements.

Un point se meut sur un bateau, le bateau se meut à la surface de la Terre, la Terre tourne autour de la ligne des pôles; enfin cet axe du monde lui-même se transporte aux divers points de l'orbite elliptique que décrit notre globe autour du Soleil. Le mouvement absolu du point doit être considéré comme composé de tous ces divers mouvements; et l'on peut effectuer cette composition de proche en proche, au moyen des principes que nous venons de poser, absolument comme s'il n'y avait que deux mouvements.

Le mouvement du point sur le bateau est un mouvement relatif: en considérant le mouvement du bateau par rapport à la Terre comme un mouvement d'entraînement, et composant ces deux mouvements, on trouvera le mouvement du point mobile par rapport à la Terre.

Le mouvement qu'on obtient par cette composition est encore un' mouvement relatif, puisque la Terre n'est pas en repos, et la rotation diurne autour de la ligne des pòles est un nouveau mouvement d'entraînement, par rapport au mouvement que nous venons de déterminer: la composition de ces deux derniers mouvements donnera le mouvement du point mobile par rapport à des axes de direction constante, passant par le centre de la Terre, et ainsi de suite.

## § VI. — Composition des vitesses.

Bornons-nous d'abord au cas de deux mouvements composants. La vitesse absolue d'un point, à chaque instant t, peut se déduire par une construction très simple de la vitesse relative du même point et de la vitesse dite d'entratnement, c'est-à-dire de la vitesse d'un point qui coïnciderait avec le point mobile M à l'époque t et qui resterait ensuite invariablement lié aux axes mobiles.

Soient M (fig. 61) la position du mobile à l'époque t, AB sa trajectoire relative. Au bout du temps t' cette trajectoire, par l'effet du mouvement des axes, s'est trouvée transportée en A'B', les divers points M, N, P, ... venant en M', N', P', ...

Si le point M n'avait pas de mouvement relatif, il serait en M' au bout du temps t'; mais on sait qu'il se déplace sur sa trajectoire relative et qu'au lieu de se trouver en M' il occupe la position N' à l'époque t'. Il suit de là que :

M'N' est le déplacement relatif du point mobile; MN' est son déplacement absolu;

 $\mathbf{M}\mathbf{M}'$  est le déplacement du point du système de comparaison qui coïncidait avec  $\mathbf{M}$ , à l'époque t.

A la simple inspection de la figure, et quel que soit l'intervalle t'-t, on reconnaît que :

THEOREME I. — La corde du chemin réellement parcouru dans un temps quelconque est la résultante (1) de la corde du déplacement relatif et de celle du chemin suivi par le point lié aux axes, qui coïncidait avec le point mobile à l'instant initial.

Parallélogramme des vitesses. — Imaginons maintenant que l'intervalle t'-t tende indéfiniment vers zéro : les cordes tendront de plus en plus à se confondre avec leurs arcs, et à la limite elles auront pour valeurs respectivement

si l'on se reporte à la définition de la vitesse relative et de la vitesse d'entraînement. En même temps la figure MNN'M' a pour limite un parallélogramme, et nous venons de voir que les côtés infiniment petits et la diagonale de ce parallélogramme sont proportionnels aux vitesses  $v_r$ ,  $v_c$ , v. Si donc sur la vitesse relative et la vitesse d'entraînement on construit un parallélogramme semblable à celui-ci (fig. 62), la diagonale de ce parallélogramme représentera, en grandeur et en direction, la vitesse absolue du mobile.

Donc:

Théorème II. — La vitesse absolue est la résultante de la vitesse relative et de la vitesse d'entraînement.

Cette proposition est connue sous le nom de parallélogramme des vitesses.

On peut observer que, si les vitesses  $v_e$ ,  $v_r$  changeaient de rôle, c'est-à-dire si la première était une vitesse relative et la deuxième une vitesse d'entraînement, la construction qui donne la vitesse absolue conduirait à un résultat parfaitement identique au précédent. Dans ce sens, on confond souvent les deux vitesses  $v_e$ ,  $v_r$ , sous le nom de composantes de la vitesse absolue : c'est là une chose parfaitement indifférente,

<sup>(1)</sup> On sait ce que nous entendons par une droite résultante de deux autres.

is the conducting the country so

# and the second of the second of the second

(c) The inverse of the new level of the infinite of the inf

A SECULE OF THE CONTROL OF THE CONTR

ytiquement, en projetant ce polygone sur trois axes rectanculaires quelconques. On a ainsi les équations

$$V\cos\overline{V, x} = \sum v\cos\overline{v, x} = X,$$

$$V\cos\overline{V, y} = \sum v\cos\overline{v, y} = Y,$$

$$V\cos\overline{V, z} = \sum v\cos\overline{v, z} = Z;$$

$$V^2 = X^2 + Y^2 + Z^2.$$

Remarques sur la composition des vitesses.

I. Dans la théorie qui précède, nous n'avons pas eu à nous préoccuper de définir les mouvements d'entraînement d'une manière complète: il nous a suffi de considérer la vitesse d'un seul point dans chaque système mobile, de celui qui coïncide avec le point M, à une époque déterminée.

Cependant, si l'un des mouvements d'entraînement n'est pas une translation, la direction des axes auxquels on doit rapporter la vitesse relative correspondante est essentiellement variable, tandis que la vitesse absolue et la vitesse d'entraînement sont rapportées à des directions fixes. Mais comme, pendant un temps très court, la direction des axes mobiles ne peut changer qu'infiniment peu, les angles formés par les différentes vitesses avec ces axes, considérés au commencement ou à la fin du temps dt, diffèrent seulement de quantités infiniment petites : quantités qu'on est en droit de légliger, devant les angles finis formés par les côtés du lolygone des vitesses.

Les théorèmes relatifs à la composition des vitesses ne épendent donc en aucune façon du mouvement de tout le ystème de comparaison, mais uniquement de la vitesse d'un eul point de ce système.

II. Sur la théorie des mouvements simultanés. — Nous avons a mené le mouvement curviligne au mouvement rectiligne, in substituant au premier certains mouvements simultanés, lont nous avons indiqué les relations avec le mouvement principal qu'il s'agissait d'étudier.

La considération des mouvements relatifs nous aurait con-

duits à des résultats du même genre; en effet, quel que soit le mouvement d'un point M (fig. 65), on peut toujours ramener ce mouvement à s'effectuer sur une ligne droite, en supposant cette droite animée elle-même d'un mouvement convenable (1). Mais on ne devra jamais dire qu'un point est animé de plusieurs mouvements simultanés.

Plusieurs points ont des mouvements simultanés, si leurs positions sont liées l'une à l'autre par une loi géométrique; un point n'a qu'un seul mouvement : on peut d'ailleurs rapporter ce mouvement, par la méthode des coordonnées, soit à un système fixe, soit à des axes mobiles; le point de vue de l'observateur aura changé, mais ce sera toujours le même mouvement. Quant au mouvement des axes de comparaison (mouvement d'entraînement), il est absolument indépendant de celui du point lui-même et ne saurait, dans aucun cas et sous aucun prétexte que ce soit, être considéré comme appartenant à ce point.

Ceci une fois éclairci, il est évident qu'on pourra faire les conventions de langage que l'on voudra, pourvu qu'on se comprenne bien.

## § VII. — Composition des accélérations.

Nous avons clairement défini le mouvement d'un point relativement à un système d'axes mobiles, en disant que c'est le mouvement absolu d'un point fictif dont les coordonnées, par rapport à trois axes fixes, seraient les mêmes à chaque instant que celles du point donné par rapport aux axes mobiles.

Quant au mouvement d'entraînement proprement dit, nous ne pouvons pas pour le moment nous le figurer d'une manière suffisamment nette, puisque nous n'avons pas encore étudié

<sup>(1)</sup> Il faudra évidemment que, de la définition du mouvement d'entrain cement, il résulte nettement que le point M soit assujetti à se trouver à chaque instant sur la droite mobile.

Les mouvements d'entrainement les plus simples qu'on puisse imagin (sur un plan) sont un mouvement de translation dans une direction bie définie, ou un mouvement de rotation autour d'un point fixe. Nous not sommes bornés à considérer ces deux mouvements-là, mais il est évide qu'il en existe une infinité d'autres.

toutes les différentes sortes de mouvement dont un solide invariable peut être animé.

Quoi qu'il en soit, il est bien clair qu'en général, et sauf le cas où le mouvement d'entraînement est une translation, les divers points du système solide de comparaison n'auront ni la même vitesse, ni la même accélération totale. Et il ne faudra jamais perdre de vue quand nous dirons, en étudiant le mouvement relatif d'un point, la vitesse ou l'accélération d'entraînement, que nous entendons par ces mots la vitesse ou l'accélération du point du système de comparaison qui coïncide avec le point mobile, à l'instant considéré.

Notre théorème I, relatif à la composition des cordes, résulte immédiatement de la définition du mouvement relatif : il est vrai pour un mouvement fini quelconque, et quel que soit le mouvement des axes de comparaison. En appliquant ce théorème à un déplacement infiniment petit, nous en avons déduit la règle évidente de la composition des vitesses, règle dont Aristote paraît avoir eu déjà connaissance.

Le même théorème I, si nous considérons deux éléments consécutifs sur chaque trajectoire (fig. 66), va nous permettre de résoudre le problème de la composition des accélérations.

Ce problème, de la composition des accélérations, diffère du problème de la composition des vitesses par la nécessité où l'on se trouve d'avoir égard, s'il y a lieu, au changement de direction des axes. En effet, l'accélération totale se construit en décomposant la vitesse V' existant au bout du temps dten deux autres, dont l'une soit la vitesse V au commencement de l'intervalle dt: l'autre est l'accélération totale J, multipliée par dt. Pour appliquer cette construction au cas d'un mouvement relatif, il faut remarquer que les angles qui déterminent la vitesse initiale  $v_r$  sont rapportés à la position initiale des axes mobiles, tandis que la vitesse  $v'_r$  doit être rapportée à la position finale; dès lors une variation infiniment petite dans la direction des axes influe sur l'angle infiniment petit que font entre elles les vitesses  $v_r$  et  $v_r'$ , et par conséquent sur la direction et sur la grandeur de la ligne J<sub>r</sub> dt qui joint leurs extrémités; donc l'accélération totale relative est fonction de cette variation, et le problème de la composition des accéléduits à des relieu monvenient moner ce active supposant cerre convenient anime do convenient de conv

Plus'
position
un nois'
porter a
à transa
l'el
une'

# AATIQUE PURE.

imprique. les presents con translat. It. son les axes sont annes con d'une i ital. d'une sonous bornerons d'alleur, accientiers.

ouves accélérations, lors u c nouvement de transieros.

### · -mivants:

sue du chemin parcourt als sue destitante de la quantific (11%), portée la ma

est la résultante 🖙 ( Mement.

tie triangle curvision

The constant of the constant o

On bien:

Théorème VI. — Lorsque le mouvement d'entraînement est un nouvement de translation, l'accélération totale relative est la résultante de l'accélération totale absolue et de l'accélération d'entraînement prise en sens contraire.

Construisons (fig. 68) le triangle MAA<sub>1</sub> formé, à une époque déterminée, par les vitesses  $v_e$ ,  $v_r$  et v. Au bout du temps  $\theta$ , ce triangle est devenu MA'A'<sub>1</sub>, et la ligne A<sub>1</sub>A'<sub>1</sub> représente l'accélération J du mouvement absolu, multipliée par le facteur numérique  $\theta$ .

Quel que soit le nombre des mouvements composants, pourvu que tous les mouvements d'entraînement soient des translations, on obtient toujours (fig. 69) l'accélération du mouvement composé en joignant les sommets homologues du polygone des vitesses; et la figure montre que cette accélération est bien la résultante géométrique de toutes les accélérations composantes.

Ces résultats ne diffèrent en aucune façon de ceux qui sont relatifs à la composition des vitesses.

2º CAS. — Étude de la composition des accélérations lorsque le système solide est animé d'un mouvement de rotation.

Si nous supposons maintenant que les axes auxquels on rapporte le mouvement relatif soient animés d'un mouvement quelconque, la tangente à la trajectoire relative, au point M(fig. 70), ne conserve pas une direction constante; de sorte que, quand le point M se trouve transporté en M', le point  $T_1$ , extrémité de la longueur  $v_r\theta$ , ne coïncide pas avec le quatrième sommet du parallélogramme construit sur T'T et T'M'. Soit  $V'_r$  ce quatrième sommet, on a

$$TM_1 = \frac{1}{2}J \theta^2,$$

$$T_1M_1 = \frac{1}{2}J_r \theta^2,$$

$$T_1V_r = T'M' = \frac{1}{2}J_e \theta^2;$$

mais ces trois lignes ne forment pas les trois côtés d'un triangle, et l'on ne peut plus dire que la première soit la résultante des deux autres.

En effet, il existe une lacune entre les points  $V'_r$  et  $T_1$ , en

raison du déplacement angulaire de la tangente  $MV_r$ . De plus, on ne peut pas dire que cette lacune soit négligeable; car la distance  $T_1V_r$  est le troisième côté d'un triangle isoscèle dont les côtés égaux sont infiniment petits du premier ordre et comprennent un angle qui est lui-même infiniment petit du premier ordre. Il suit de là que le troisième côté de ce triangle est infiniment petit du second ordre, et comparable aux autres grandeurs considérées (¹).

If faut donc ajouter une quatrième ligne aux trois lignes que nous considérions tout à l'heure, pour avoir un polygone fermé; et, dans le cas général, on doit considérer l'accélération relative comme la résultante de l'accélération absolue, de l'accélération d'entraînement prise en sens contraire et d'une troisième accélération complémentaire, dont la direction est celle de la droite  $T_1V_r$  et dont la grandeur s'obtiendra en divisant la longueur  $T_1V_r$  par  $\frac{1}{2}\theta^2$ .

Détermination de l'accélération complémentaire. — Cette longueur  $T_1V_r$  est le produit de  $M'T_1$  par l'angle infiniment petit  $T_1M'V_r'$ ; or  $M'T_1$  est égal à  $v_r\theta$ , et l'angle M' n'est autre chose que l'angle formé par deux positions infiniment voisines de la tangente à la trajectoire relative, au point M.

Pour calculer cet angle, qui dépend uniquement du mouvement des axes mobiles, nous supposerons que ce mouvement soit une rotation uniforme  $\omega$ , représentée par la droite OP (fig.71). C'est ici seulement qu'il y a lieu d'introduire cette restriction, tout ce qui précède s'appliquant à un mouvement d'entraînement quelconque.

Par le point O, menons deux droites, parallèles respectivement aux droites  $MV_r$  (ou  $M'V'_r$ ) et  $M'T_1$ . Ces deux lignes sont également inclinées sur l'axe OP: on peut les considérer comme deux génératrices d'un cône de révolution dont l'axe serait OP; et l'angle formé par les deux plans méridiens correspondants est précisément égal au déplacement angulaire  $\omega\theta$  de tout le système pendant le temps  $\theta$ .

<sup>(1)</sup> Cette lacune existait également dans le triangle des vitesses, mais il n'y avait pas à en tenir compte, car les grandeurs dont on s'occupait alors étaient des infiniment petits du premier ordre.

Il suit de là que l'angle des génératrices elles-mêmes est le roduit de  $\omega\theta$  par le sinus du demi-angle au sommet du cône, 'est-à-dire par le sinus de l'angle formé par la direction de a vitesse relative  $v_r$  avec la direction de la droite qui représente la rotation  $\omega$ .

On a donc en définitive

$$T_1V_r' = v_r\theta \times \omega\theta \sin\overline{\omega, v_r} = \omega v_r \sin\overline{\omega, v_r} \times \theta^2$$

relation de laquelle on conclut la longueur de la droite qui ferme le polygone des accélérations :

$$\frac{2 \cdot T_1 V_r'}{\theta^2} = 2 \omega v_r \sin \overline{\omega, v_r}.$$

Accélération centrifuge. — Remarquons enfin que dans le cas auquel nous nous bornons actuellement, celui d'un système de comparaison animé d'un mouvement de rotation uniforme, l'accélération d'entraînement, pour un point situé à une distance r de l'axe, est centripète et égale à  $\omega^2 r$ ; donc cette accélération, prise en sens contraire, est centrifuge, et elle a la même valeur  $\omega^2 r$ .

De là le théorème suivant :

THEOREME VII. — Quand le mouvement d'entraînement est une rotation uniforme autour d'un axe fixe, l'accélération relative est la résultante de l'accélération absolue, de l'accélération centrifuge et d'une troisième accélération qu'on appelle accélération centrifuge composée.

Cette dernière est égale au double produit de la vitesse relative par la vitesse angulaire des axes mobiles, et par le sinus de l'angle formé par la vitesse relative avec l'axe de rotation du système.

Ce théorème est connu sous le nom de Théorème de Coriolis.

Coriolis est en effet le premier qui ait introduit dans la théorie des mouvements relatifs la notion de l'accélération centrifuge composée (1). Cette manière d'interpréter les for-

<sup>(1)</sup> Journal de l'École Polytechnique, XXIV Cahier, p. 142; année 1835.

mules est fort élégante; elle permet d'étudier géométriquement un mouvement relatif, sans passer par l'intermédiaire du mouvement absolu, et d'une transformation de coordonnées (1).

- Il résulte de l'expression écrite plus haut que l'accélération centrifuge composée s'annule dans trois cas :

- 1º Lorsque  $\omega = 0$ ;
- 2º Lorsque  $v_r = 0$ ;
- 3º Enfin, lorsque

$$\sin \omega_r v_r = 0$$
,

c'est-à-dire quand la tangente à la trajectoire relative est parallèle à l'axe de la rotation d'entraînement.

Les fig. 70 et 71 montrent que la droite  $T_1V_r$  est perpendiculaire à la fois à la vitesse relative et à l'axe de la rotation d'entraînement. Quand on projette le mouvement sur un plan perpendiculaire à OP, l'accélération centrifuge composée est perpendiculaire et proportionnelle à la projection de la vitesse relative; elle est dirigée de  $T_1$  vers  $V_r$ , c'est-à-dire en sens contraire de la rotation de l'extrémité  $V_r$  de la vitesse relative.

Si nous supposons un observateur placé dans la direction OP (fig. 71) et regardant dans le sens de la vitesse relative, l'accélération centrifuge composée sera dirigée vers la gauche de cet observateur. En empruntant à l'Électrodynamique une forme de langage très usitée dans l'enseignement, nous dirons que:

L'accélération centrifuge composée est dirigée à gauche de la vitesse relative.

<sup>(1)</sup> Coriolis emploie dans son Mémoire la méthode analytique directe, ainsi que l'avaient fait ses devanciers, à savoir : Newton, dans le cas où les axes mobiles ont un simple mouvement de translation; Clairaut, pour le cas d'un mouvement plan quelconque; Ampère, etc.

MM. Belanger et Poncelet n'ont pas tardé à démontrer géométriquement le théorème de Coriolis; depuis, divers auteurs ont donné de ce même théorème un grand nombre de démonstrations élémentaires, toutes plus ou moins identiques quant au fond.

L'analyse de Coriolis n'est pourtant pas entièrement dénuée d'intérêt; nous la donnons à la fin de cette Section, en restituant aux axes un mouvement quelconque.

## Application aux mouvements terrestres.

Occupons-nous d'abord de notre hémisphère boréal et projetons cet hémisphère sur le plan de l'équateur (fig. 72). La rotation de la Terre, pour un observateur placé au pôle nord N, ayant lieu dans le sens opposé à celui du mouvement des aiguilles d'une horloge, l'axe de cette rotation est dirigé vers le pôle sud. Il suit de là que l'accélération centrifuge composée, pour un mouvement quelconque, est dirigée à droite de la projection de la vitesse relative du point mobile.

Cela posé, considérons un certain nombre de cas particuliers :

- 1° Mouvement vertical ascendant. La vitesse relative se projette suivant une direction telle que f; l'accélération centrifuge composée est dirigée dans le sens de la flèche a, c'està-dire du côté de l'occident par rapport au méridien dans lequel s'effectue le mouvement.
- 2º Mouvement de haut en bas.— Le sens de la flèche f étant renversé (f'), l'accélération centrifuge composée change également de sens, et se tourne du côté de l'orient (1).
- 3º Mouvement horizontal.— Si nous considérons nos flèches comme représentant actuellement les projections d'une vitesse relative horizontale, telle que la vitesse d'une bille sur le tapis d'un billard, celle d'un glaçon flottant sur une rivière, d'un train parcourant une ligne de fer, nous trouverons toujours aisément la direction de l'accélération centrifuge composée, en prenant la droite d'un observateur qui suivrait la direction de la vitesse relative. Avec cette règle simple, on sera toujours assuré de ne pas commettre d'erreur.

Supposons par exemple que la vitesse relative d'un mobile M (fig. 74) soit horizontale et contenue dans le plan méridien NS; supposons de plus qu'il n'y ait pas d'accélération absolue.

Si la Terre était immobile, le point M ne sortirait pas de

<sup>(1)</sup> Nous devons pour le moment nous borner à ces indications. Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie du Cours qui est consacrée à la Dynamique; nous serons alors en mesure d'analyser complètement l'influence de la rotation du globe sur le mouvement vertical des corps pesants dans le vide, sur les oscillations du pendule simple, etc.

mules est fort elégante; e' ment un mouvement rer du mouvement absolu, nees d'e.

Il resulte de l'expres centrifuge composee

- 12 Lorsque a lor
- A Lorsque const
- 3 Entin, lors in a

Cost à-Mie pass.

ne peut que tourner sur l'origine mobile O, comme autour d'un centre fixe, de sorte que le mouvement se trouve décomposé en deux, dont l'un est une pure translation. Si nous connaissions a priori un point fixe dans le système, c'est par ce point que nous ferions passer nos axes de comparaison, et le premier des deux mouvements composants disparaîtrait.

Mais le second de ces mouvements, c'est-à-dire celui d'un corps mobile autour d'un point fixe, sur lequel il a la liberté de pirouetter dans tous les sens, ne présente lui-même qu'une idée très obscure; et c'est cette idée que nous allons tout d'abord nous proposer d'éclaircir.

#### § VIII. — MOUVEMENT D'UN CORPS SOLIDE AUTOUR D'UN POINT FIXE.

Vers le milieu du siècle dernier, d'Alembert et Euler, à peu près dans le même temps et par des méthodes différentes, ont les premiers traité la question du mouvement d'un corps solide dans l'espace, question qui se ramène immédiatement, comme nous l'avons vu, à celle qui fait l'objet de ce paragraphe. Ils se sont occupés, chacun à deux reprises séparées par plus de vingt-cinq ans, de ce problème qui donne lieu, comme le dit Euler, à deux ordres de recherches, les unes géométriques (cinématiques) et les autres mécaniques. Ces deux points de vue sont ici, et peut-être pour la première fois, nettement séparés par Euler.

La priorité de la découverte de la proposition fondamentale de cette théorie appartient à d'Alembert (1). Il fut d'ailleurs bientôt suivi dans cette voie par Euler (2), qui s'empara de ce sujet avec sa ténacité habituelle et s'en préoccupa toute sa vie (3).

Euler ne réussit pourtant pas à éclaircir tous les points délicats qui se rencontrent dans la théorie de la rotation des corps

<sup>(1)</sup> Traité de la précession des équinoxes (1749).

<sup>(1)</sup> Découverte d'un nouveau principe de Mécanique (Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1750, imprimés en 1752).

<sup>(3) «</sup> Le sujet que je me propose de traiter ici est de la dernière importance dans la Mécanique, et j'ai déjà fait plusieurs efforts pour le mettre dan tout son jour. Mais, quoique le calcul ait assez bien réussi, et que j'aie décort vert des formules analytiques qui déterminent tous les changements don

utour d'un point fixe; il ne put triompher à sa pleine satisaction de l'obscurité qui régnait sur cette question, et qui, it-il quelque part (1), tire son origine de la difficulté qu'on prouve à se bien représenter le mouvement dont un corps ourne sur un point fixe.

Il était réservé à Poinsot de dissiper cette obscurité d'une nanière complète et de donner du problème de la gyration l'un corps solide autour d'un point fixe une solution qui est in véritable chef-d'œuvre de clarté et d'élégance géométrique, véritable solution du problème, dit-il (2), en ce qu'elle fait image et qu'on y voit le mouvement du corps avec autant de clarté que le mouvement d'un point.

#### Théorème fondamental de d'Alembert.

Le seul mouvement de rotation dont nous ayons une idée nette est celui d'un corps qui tourne sur un axe immobile; c'est donc à cette idée qu'il faut tâcher de réduire celle du mouvement d'un corps qui pirouette d'une manière quelconque autour d'un point ou centre fixe O.

Considérons (fig. 75) la sphère décrite du point O comme centre avec l'unité pour rayon, et la perspective du corps mobile sur cette sphère. Il est évident que le mouvement de cette figure sphérique est déterminé par le mouvement de notre solide, et que réciproquement, à un instant quelconque, la position de la perspective sur la sphère suffit pour faire connaître le lieu du corps lui-même dans l'espace.

Cela posé, nous allons établir la proposition suivante, qui se rapporte au mouvement, considéré pendant un temps infiniment court:

Lorsqu'un des points d'un solide en mouvement est fixe, les autres points du corps ne sauraient, à un instant donné, être

mouvement d'un corps autour d'un point fixe est susceptible, leur application était pourtant sujette à des difficultés qui m'ont paru presque tout à fait insurmontables. » (Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1758, imprimés en 1765.) Voir aussi : Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765), et un grand nombre de Mémoires du même auteur.

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1760, p. 179.

<sup>(2)</sup> Théorie nouvelle de la rotation des corps.

tous à la fois en mouvement; et il y a toujours une infinité de points, situés sur une même ligne droite, qui ont à l'instant considéré une vitesse nulle, c'est-à-dire qui conservent des positions fixes pendant un temps très court.

Ainsi que je l'ai dit, ce beau théorème est dû à d'Alembert; j'emprunte la démonstration géométrique suivante à Euler (1).

Soient AB (fig. 76) un arc de grand cercle réunissant deux points de la perspective, et A'B' la nouvelle position de cet arc de grand cercle, au bout du temps  $\theta$ .

Prolongeons les arcs AB et A'B' jusqu'à leur rencontre au point C, et prenons

A'C' = AC;

nous aurons en C' la nouvelle position du point C, considéré comme lié à l'arc AB.

Pour trouver de même la position finale d'un point quelconque M de notre perspective, il faut rattacher ce point aux
points déjà connus A, B, C, par un système de coordonnées
quelconque. On pourra, par exemple, joindre MC par un
arc de grand cercle; puis, faisant au point C' un angle M'C'A'
égal à MCA, et prenant C'M' = CM, on aura un point M' qui
occupera par rapport à l'arc A'B' la même situation que le
point M par rapport à l'arc AB.

Prolongeons MC et M'C' jusqu'à leur point de rencontre I. Tous les points du cercle IMC sont venus se placer quelque part sur le cercle IM'C'; et, si l'on avait CI = C'I, le point I serait resté fixe dans le mouvement. Cherchons s'il ne serait pas possible, en choisissant convenablement l'arc CM, dont nous avons jusqu'ici supposé la direction arbitraire, de rendre le triangle CIC' isoscèle.

Il faut pour cela satisfaire à l'égalité

$$ICC' = IC'C.$$

Mais on a

(2) 
$$\begin{cases} ICC' = ICB -- BCB', \\ IC'C = 180^{\circ} - IC'B' = 180^{\circ} - ICB, \end{cases}$$

<sup>(1)</sup> Découverte d'un nouveau principe, etc.

u'on a fait

$$IC'B' = ICB$$
.

substituant les valeurs (2) dans l'équation (1), il vient

$$ICB - BCB' = 180^{\circ} - ICB$$
;

$$ICB = 90^{\circ} + \frac{BCB'}{2}.$$

donnant à l'angle ICB cette valeur, c'est-à-dire en prel'arc CM perpendiculaire à l'arc Cγ, bissecteur de l'angle nous satisferons à l'équation de condition (1), et nous s assurés qu'il existe quelque part sur l'arc CM un point I, a pas participé au déplacement de la figure.

ir trouver la grandeur de l'arc Cl, menons I $\omega$  perpenire sur le milieu de la base de notre triangle isoscèle. le triangle rectangle IC $\omega$ , on connaît le côté C $\omega$  qui est la é de CC', et l'angle C qui est égal à 90° —  $\frac{1}{2}$  BCB'; on a

$$tangCl = \frac{tangC\omega}{coslC\omega} = \frac{tang\frac{1}{2}CC'}{sin\frac{1}{2}BCB'}$$

#### Mouvement infiniment petit.

is tout ce que nous avons dit jusqu'ici, le déplacement is points de repère A et B pouvait être quelconque. Si supposons ce déplacement infiniment petit, on voit aiséles modifications qu'il faut faire subir aux constructions x calculs précédents. Le point C, intersection de deux ons infiniment voisines de la ligne AB, est le point de ct de cette ligne avec son enveloppe, l'arc CI devient perculaire à l'arc AB; enfin la formule (4) se transforme en

$$tangCI = \frac{CC'}{BCB'}$$

e instantané de rotation. — Notre système ayant, à ant considéré, deux points fixes : le centre O de la sphère point I, il résulte des principes que nous avons posés tous les points de la droite OI sont également immo; le mouvement du solide est une rotation autour de

cette droite tant qu'elle reste fixe, c'est-à-dire pendant un temps infiniment court (1).

Pendant l'élément de temps suivant, le mouvement du corps est encore une rotation simple, mais autour d'un autre axe, de sorte que le mouvement du corps peut être considéré comme une suite de ces mouvements simples, dont chacun ne présente à l'esprit qu'une idée nette.

Ainsi se trouve établi le théorème suivant :

Théorème de d'Alembert. — Le mouvement d'un corps qui tourne d'une manière quelconque autour d'un point fixe n'est autre chose qu'une rotation de ce corps sur un axe qui passe toujours par le point fixe, mais dont la direction change d'un instant à l'autre: axe que, pour cette raison, on appelle AXE INSTANTANÉ DE ROTATION (2).

Caractère de l'axe instantané. — Il faut bien remarquer que cet axe instantané change de position et dans le corps et dans l'espace tout à la fois. En effet, comme il est immobile dans le corps et dans l'espace pendant le temps dt et qu'au bout de ce temps on le trouve dans une autre position, il est clair qu'il ne peut plus être au même lieu, ni dans l'espace absolu, ni dans l'intérieur du corps (3).

Lors donc que nous voyons un corps tourner sur un axe qui semble invariable de position dans le corps, mais qui change de position dans l'espace, nous devons affirmer que cet axe n'est point l'axe instantané autour duquel se fait réellement la rotation, car l'axe instantané ne pourrait rester immobile dans le corps sans rester également immobile dans l'espace.

De cette remarque bien simple on déduit immédiatement

<sup>(1)</sup> Ceci veut dire que les vitesses de tous les points du corps sont les mêmes que si ce corps tournait effectivement autour de l'axe que nous venons de déterminer.

Il faut bien se garder d'étendre ce résultat aux accélérations; car notre axe ne reste pas fixe pendant deux éléments successifs du temps.

<sup>(2)</sup> Expression introduite par d'Alembert, Traité de la précession des équinoxes, p. 83.

<sup>(3)</sup> On peut même ajouter que l'angle qu'il décrit dans l'espace, et qui fait son mouvement absolu, est égal à celui qu'il décrit dans l'intérieur du corps, et qui fait son mouvement relatif.

les résultats importants, dont nous allons présenter deux exemples.

PREMIER EXEMPLE: Mouvement diurne de la Terre. — On a longtemps considéré la Terre comme animée d'un mouvement de rotation autour d'une droite fixe, qu'on nomme ligne des pôles ou axe du monde. Depuis la découverte de la précession des équinoxes et de la nutation de l'axe de la Terre, on sait que cet axe prétendu n'est pas fixe dans l'espace; et l'on se représente le mouvement diurne de la Terre en supposant que, pendant qu'elle tourne uniformément autour de son axe, cet axe même ait un certain mouvement par lequel il décrit à peu près, autour de la perpendiculaire au plan de l'écliptique, un cône dont le demi-angle au sommet est de 23°27'30".

Cette manière d'envisager le mouvement diurne de la Terre, dit Euler, paraît d'abord la plus naturelle et la plus convenable pour la pratique, et l'on aura de la peine à s'imaginer qu'elle soit assujettie à de fort grandes difficultés: non pas à l'égard des petites irrégularités de ce mouvement, lesquelles peut-être ne sont pas encore toutes connues, mais à l'égard de la manière même de concevoir ce mouvement (1).

Et d'abord, en effet, qu'est-ce que l'axe de la Terre?

L'observation prouve qu'il y a toujours dans le ciel deux points diamétralement opposés qui semblent, du moins pour quelque temps, être en repos, et autour desquels le ciel avec les étoiles nous paraît accomplir ses révolutions journalières. C'est la droite qui joint ces deux points (droite qu'on peut toujours supposer menée par le centre de la Terre) qu'on nomme l'axe du monde. Cela posé, on admet, tout à fait gratuitement, que cette ligne passe toujours par les mêmes points de la Terre.

Cette hypothèse ne saurait être vraie, d'après la théorie précédente, qu'autant que la ligne des pôles répondrait toujours aux mêmes points du ciel; or, comme cela n'arrive pas, on est forcé d'admettre que la rotation diurne ne se fait pas autour d'un axe fixe dans l'intérieur de la Terre, mais bien

<sup>(1)</sup> Remarques générales sur le mouvement diurne des planètes (Mévoires de l'Académie de Berlin pour 1758, imprimés en 1765, p. 194).

autour d'un axe instantané, mobile à la fois dans le globe et dans l'espace. Autrement, le pôle effectif de la rotation terrestre n'est point fixe; il décrit à la surface du globe une courbe dont nous allons tout à l'heure déterminer la nature et calculer les dimensions.

Nous verrons alors que les variations des pôles terrestres sont contenues dans des limites fort resserrées, de sorte qu'on peut regarder ces pôles comme fixes sans qu'il résulte de cette supposition aucune erreur bien grave. Quoi qu'il en soit, je le répète, la mobilité absolue et la mobilité relative des pôles sont deux choses qui ne sauraient exister l'une sans l'autre; de sorte que, l'un quelconque de ces phénomènes étant une fois bien établi par l'observation, l'autre s'en conclut comme une conséquence nécessaire.

SECOND EXEMPLE: Rotation des projectiles. — On sait que, par des raisons que nous n'avons pas à développer ici, on s'attache aujourd'hui à donner aux projectiles une forme oblongue et à leur communiquer dans l'àme de la pièce un mouvement de rotation autour de leur axe de figure.

Ces projectiles décrivent à leur sortie de l'arme une trajectoire plus ou moins courbée; d'où il suit qu'ils se présentent obliquement à la résistance de l'air, du moins tant que l'axe de figure conserve sa direction initiale, qui est celle de la tangente à la trajectoire au point de départ.

Si, pour diminuer la résistance, on veut chercher à rendre cet axe de figure constamment tangent à la trajectoire, il est bien essentiel d'être prévenu que l'axe géométrique, en changeant ainsi de direction dans l'espace, cessera par le fait même d'être axe de rotation. En effet, l'axe de rotation, par définition, est à chaque instant la ligne dont la direction reste fixe à la fois dans le corps et dans l'espace.

#### Mouvement fini.

La démonstration par laquelle Euler prouve l'existence d'une ligne invariable, dans le mouvement d'un corps autour d'un point fixe, s'applique sans modification au cas où l'on considère un déplacement fini du corps, au lieu d'un déplacement infiniment petit.

On comprend même difficilement qu'Euler n'ait pas aperçu tout de suite cette conséquence immédiate de ses recherches (¹), et qu'il ait attendu vingt-cinq ans pour donner cette généralisation du théorème de d'Alembert (²).

Mais, si l'on peut concevoir que le corps (supposé toujours fixé par un point) passe d'une position à une autre position quelconque par l'effet d'une simple rotation autour d'un axe fixe, nous savons que les choses ne se passent pas ainsi dans la réalité, et que le mouvement réel consiste en une suite de rotations autour d'axes sans cesse variables. C'est là une idée qui présente encore une sorte d'obscurité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien ce qui arrive au corps, et qu'on a quelque peine à le suivre dans le cours de cette espèce de rotation changeante. Nous allons, avec Poinsot, tâcher d'éclaircir encore cette idée et de présenter à l'esprit quelque image plus nette et plus sensible.

Or, on vient de démontrer qu'un mouvement quelconque d'un corps autour d'un point fixe est une rotation de ce corps sur un certain axe, qui change de position d'un instant à l'autre. Comme cet axe *instantané* passe toujours par le point fixe, il ne peut décrire dans l'espace qu'une certaine surface conique dont le sommet est en ce point; et de même, il est évident qu'il ne peut décrire dans l'intérieur du corps qu'une autre surface conique de même sommet.

<sup>(1) «</sup> Quamobrem maximi momenti crit investigare utrum si translatio fuerit finita, ctiam detur talis axis. » [Formulæ generales pro translatione quacumque corporum rigidorum (Nouveaux Commentaires de Saint-Pétersbourg pour 1770, t. XX, p. 199; 1776).]

Le mot translatio est pris ici dans le sens de déplacement, et non dans celui de notre mot translation.

<sup>(\*)</sup> Encore faut-il remarquer que, même à cette époque, Euler est obligé de renoncer, après plusieurs efforts, à démontrer analytiquement la propriété dont il s'agit.

Ce fut Lexell qui, dans le même volume de l'Académie de Saint-Pétersbourg, leva la difficulté (*Theoremata nonnulla generalia de translatione* corporum rigidorum, p. 239-270).

D'Alembert, de son côté, ne tarda pas à démontrer, par des voies différentes et fort simples, les deux théorèmes d'Euler sur le déplacement fini (t. VII des Opuscules mathématiques, p. 372; 1780).

Citons encore un Mémoire de M. O. Rodrigues (Journal de Mathématiques, 17º série, t. V), où la question est traitée par l'Analyse.

Soient O ce commun sommet, et OI l'axe instantané dans sa position actuelle (fg.77). Concevons du centre O, et d'un rayon OI égal à l'unité, une sphère décrite qui coupe les deux surfaces coniques suivant deux courbes, lesquelles seront comme les bases de ces surfaces. De ces deux courbes, la première  $(\sigma)$  est fixe dans l'espace absolu; la seconde (s) est fixe dans le corps et, par conséquent, mobile avec lui dans l'espace.

Divisons le temps t en intervalles égaux infiniment petits dt = t et marquons sur la courbe fixe  $(\sigma)$  les positions correspondantes,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , ... du pôle l de l'axe de rotation.

Prenons sur l'autre courbe (s), qui sert de base au cône mobile, des arcs Ia, ab, bc, ... respectivement égaux aux premiers; il est clair qu'au premier instant le corps qu i tourne sur Ol amène le point a du corps sur le point a de l'espace; que, dans l'instant suivant, le corps qui tourne sur  $0 \approx$  amène le point b du corps sur le point b de l'espace, et ainsi de suite d'un instant à l'autre. Il suit de là que les deux courbes, et par conséquent les deux surfaces coniques, sont tangentes: car une rotation infiniment petite autour de OI ne fait décrire au point a qu'un espace infiniment petit du second ordre. Comme de plus les arcs Ia et Ia sont égaux, ainsi que les arcs ab et  $a\beta$ , bc et barbone barbone autre qu'un corps pourrait être produit par celui du cône mobile roulant, sans glisser, sur le cône fixe dont il s'agit.

Nous avons donc ce nouveau théorème :

Théorème de Poinsot. — De quelque manière qu'un corps meuve en tournant autour d'un point fixe, ce mouvement peut être autre chose que celui d'un certain cône, dont le somet est en ce point, et qui roule actuellement, sans glisse sur la surface d'un autre cône fixe de même sommet.

Je veux dire que le cône mobile, considéré comme attache au corps et l'entraînant avec lui, s'il vient à rouler sur l'autre cône qui est fixe dans l'espace absolu, fera prendre à ce corps le mouvement précis dont on le suppose animé; la ligne de contact des deux cônes est, à chaque instant, l'axe autour du quel le corps tourne dans cet instant, ou ce qu'on appelle l'axe instantané: d'où l'on voit comment cet axe est à la foi s

dans le corps et dans l'espace absolu, décrivant dans e la Surface du cône fixe et dans l'intérieur du corps la ge du Cone mobile dont on vient de parler (1). lest, dit Poinsot, le plus haut point de clarté où l'on puisse er l'ide si complexe et si obscure du mouvement d'un ps qui tour ne d'une manière quelconque autour d'un centre e ll n'y a Point de mouvement de cette nature qu'on ne isse exactement produire en faisant rouler un certain cône ur un aut re cône fixe de même sommet; de sorte que, si l'on magine tous les cônes possibles et qu'on les fasse ainsi rouler l'un sur l'autre, on a l'image sidèle de tous les mouvements dont un corps soit susceptible, autour d'un point sur lequel il a la liberté de pirouetter en tous sens.

Formules diverses relatives à la rotation autour d'un point.

Si les deux courbes (s) et  $(\sigma)$ , qui servent de bases aux deux surfaces coniques dont il a été question, sont données,

<sup>(1)</sup> Il n'est peut-être pas inutile d'insister sur l'idée nette qu'il faut attacher aux mots quand on dit « le mouvement de l'axe instantané », ou qu'on emploie quelque autre terme qui suppose la mobilité de cet axe, soit dans le corps, soit dans l'espace. Ce n'est ici qu'une manière de s'exprimer. L'axe instantané ne se meut point : car il est immobile de sa nature pendant un instant, et, au bout de cet instant, c'est une autre ligne qui devient à son tour l'axe de rotation. Mais, en se figurant l'ensemble de toutes ces lignes, menées d'avance, les unes dans le corps, les autres dans l'espace, et leur donnant le commun nom d'axe instantané, on peut dire naturellement la surface décrite par cet axe, au lieu de dire la surface formée par la suite de toutes les lignes, dont chacune doit devenir à son tour l'axe de rotation. Et de même, au lieu de l'angle  $d\varphi$ , compris entre deux génératrices consécutives de cette surface, on peut dire l'angle décrit pendant le temps dt par l'axe instantané, et nommer ainsi le rapport  $\frac{d\varphi}{dt}$  la vitesse angulaire avec laquelle cet axe trace à la fois les deux surfaces coniques dont il s'agit. C'est dans le même sens qu'on nomme le rapport  $\frac{ds}{dt}$ , ou le rapport  $\frac{d\tau}{dt}$  qui lui est égal, la vitesse avec laquelle le pôle instantané I se meut le long de l'unc ou de l'autre des deux courbes (s) et (c), tracées l'une dans le corps et l'autre dans l'espace, quoique le point du corps qui fait en ce moment l'office du pôle instantané n'ait de sa nature aucune vitesse. En effet, ce point du corps, tant qu'il fait le pôle, est immobile; et, sitôt qu'il se meut, il n'est plus le pole de la rotation.

ainsi que la vitesse angulaire ω autour de l'axe instantané O il est évident que le mouvement du corps sera entièremen déterminé.

Si, la vitesse angulaire  $\omega$  étant toujours connue, une seule des deux courbes (s) et  $(\sigma)$  est donnée, avec la vitesse du pôle qui la décrit, l'autre courbe sera nécessairement déterminée.

Supposons, par exemple, que la courbe fixe  $(\sigma)$  soit donnée, avec la vitesse  $\frac{d\sigma}{dt}$  du pôle instantané I, le long de cette courbe.

Comme le corps tourne sur OI avec une vitesse angulaire  $\omega$ , qui est aussi donnée, il est clair que le point du corps qui, au bout du temps dt, doit venir tomber sur la courbe donnée  $(\sigma)$  pour y être à son tour le pôle instantané, est un point déjà déterminé dans le corps; et il en est de même des autres points du corps que les rotations successives doivent amener l'un après l'autre sur la courbe fixe  $(\sigma)$ , pour servir de pôles à leur tour; d'où l'on voit que l'autre courbe (s), qui marque la route du pôle dans l'intérieur du corps, est entièrement déterminée.

Et réciproquement, si, au lieu de la courbe fixe  $(\sigma)$ , on se donne la courbe mobile (s), avec la vitesse  $\frac{ds}{dt}$  et la vitesse de rotation  $\omega$ , on verra de même que la courbe fixe  $(\sigma)$  se trouvera entièrement déterminée dans l'espace.

En général, dans l'étude du mouvement d'un corps autour d'un point fixe, il se présente naturellement plusieurs éléments à considérer, tels que la vitesse angulaire  $\omega$  autour de l'axe instantané OI; la vitesse angulaire  $\beta$  avec laquelle cet axe trace les deux surfaces coniques S et  $\Sigma$  qu'il décrit en mème temps. l'une dans l'intérieur du corps, l'autre dans l'espace absolu; les rayons de courbure r et  $\rho$  de ces deux surfaces; les mouvements angulaires  $\rho$  et  $\pi$  du pôle, l'un autour de l'axe OP du cône osculateur de la surface mobile S, et l'autre autour de l'axe OH du cône osculateur de la surface fixe  $\Sigma$ , etc. Et si, de ces différentes choses, trois quelconques sont connues, on peut dire que les autres le sont aussi et que le mouvement est entièrement déterminé.

Cherchons les relations qui existent entre ces quantités. Par l'effet de la rotation instantanée autour de OI, le cône le tourne, pour venir appliquer l'élément ds de sa base l'élément égal dz, d'un angle formé par la somme de son de contingence de et de l'angle de contingence du cône ds [ou par la différence de ces deux angles, si les deux des (s) et (z) ont leurs convexités tournées dans le e sens] (fiz, 78). La vitesse angulaire  $\omega$  autour de l'axe mané OI est donc exprimée par la somme ou par la difce de ces deux angles, divisée par l'élément dt du temps, rte qu'on a

$$\omega = \frac{de - d\varepsilon}{dt},$$

ant soin d'affecter les angles de et de d'un signe conve-

l'angle de contingence de a pour mesure  $\frac{ds}{r}$ , si l'on ne r le rayon de courbure de la surface conique (c'estè le rayon de courbure de la section normale à la génée du cône : au point I que l'on considère; donc

$$de = \frac{ds}{r}$$

de même

$$d\varepsilon = \frac{d\sigma}{\varepsilon}$$
.

mmant : le rayon de courbure de l'autre surface au même I: d'où résulte, en substituant ces valeurs dans l'équaprécédente.

$$\omega = \frac{ds}{r\,dt} - \frac{dz}{s\,dt}.$$

is  $\frac{ds}{dt}$  (ou  $\frac{dz}{dt}$  qui lui est toujours égal) n'est autre chose a vitesse angulaire avec laquelle l'axe instantané OI décrit ois les deux surfaces coniques; en faisant donc

$$\frac{ds}{dt} = \frac{dz}{dt} = b,$$

$$\omega = \theta \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{\beta} \right),$$

ainsi que la vitesse angulaire & aux no entre la vitesse de reil est évident que le mouvement de l'axe instantant als déterminé.

A surfaces conique [37]

Supposons, par exemple, a(t) res, osculateurs des deutstavec la vitesse  $\frac{d\sigma}{dt}$  du pôle instructives abaissées du pôle l'est rayons a et  $\alpha$  des cerus Comme le corps toure.

qui est aussi donnée, bout du temps dt, de

pour yêtre à son 5  $e^2 = \frac{a^2}{1 - a^2}$  terminé dans le  $e^2$ 

déterminé  $\alpha^2 = \frac{\theta}{\alpha} \sqrt{1 - \alpha^2}$ .

donne la constantané sur la sur rotation dair que  $\frac{g}{a}$  est la vitesse angulaire de la constantané sur la sur la base et par conséquent c'est

Voi Colonia de Dave de Pare OP de Poi Colonia de Pare Colonia de Pare

Tures par p et  $\pi$ , ou qu'on fasse

$$\frac{1}{\alpha} p, \quad \frac{\theta}{\alpha} = \pi,$$

... Fegalité

$$ap = \alpha \pi$$
,

· Lequation précédente,

$$e^{z}$$
 .  $\pi\sqrt{1-\alpha^2}=p\cos\alpha-\pi\cos\xi$ .

$$v_i = v_i = IIOI = \xi$$
.

Comme on a

$$a=\sin x$$
,  $\alpha=\sin \xi$ ,

les deux relations précédentes équivalent à cette suite de rapports égaux

$$p:\pi:\omega::\sin\xi:\sin x:\sin(x+\xi)$$
,

ce qui montre que p et  $\pi$  sont les deux côtés d'un parallélogramme dont  $\omega$  est la diagonale, c'est-à-dire que  $\omega$  est la résultante des deux longueurs p et  $\pi$ , portées respectivement sur les axes OP et OII.

Si trois des quantités dont il vient d'être question sont constantes, toutes les autres le sont aussi, et le mouvement du corps est celui d'un cône droit à base circulaire, qui roule un i formément sur un cône fixe également droit et circulaire.

## Application à la rotation diurne.

Soit OI (fig. 80) l'axe instantané, OII l'axe de l'écliptique. Prenons sur ce dernier axe une longueur  $O\pi$ , représentant la vitesse angulaire  $\pi$  du mouvement rétrograde (positif) des équinoxes, quantité qui est environ de o'', 136795 par jour. Portons de même sur l'axe OI, et dans un sens convenable, une longueur  $O\omega$  représentant la rotation diurne. La construction du parallélogramme  $O\pi\omega p$  nous fait connaître l'axe OP du cône fixe par rapport à la Terre; et les points d'intersection de cette ligne avec la surface du globe sont ceux qu'il convient de désigner sous le nom de pôles terrestres.

Cela posé, on a, en prenant le jour sidéral pour unité de le mps.

$$p = -360^{\circ}$$
,  $\pi = 0''$ ,  $136795$ ,  $\xi = 23^{\circ}27'30''$ ;

d'où l'on conclut

$$\sin x = \frac{0'', 136795 \sin 23'' 27' 30''}{360 \times 60 \times 60}.$$

L'angle x, mesuré à la surface de la Terre, répondrait à peine à un arc de 0<sup>m</sup>, 27, ce qui donne à peu près 1<sup>m</sup>, 684 de longueur à la petite circonférence que le pôle instantané de la rotation de la Terre décrit chaque jour à sa surface. Quant à la rotation

réelle et instantanée  $\omega$ , on voit aussi qu'elle diffère très p de la rotation apparente p, sur l'axe de figure ON.

#### § IX. — MOUVEMENT D'UN SOLIDE PARALLÈLEMENT A UN PLAN FI:

Je passe à un cas particulier de la question précéden L'importance de ce cas particulier réclame une étude spécial mais les détails que nous venons de donner nous permettre d'abréger considérablement ce qu'il nous reste à dire.

Je veux parler du mouvement d'un solide invariable, par lèlement à un plan fixe. Dans ce mouvement, les distances chacun des points du solide au plan fixe restant constant il suffit de connaître à chaque instant la position de la projetion de ce corps sur le plan fixe. Cette projection conser d'ailleurs une figure invariable; et le problème qui consiste déterminer le mouvement de cette figure dans son plan eun cas particulier de la question précédente, où il s'agiss du mouvement d'une figure sphérique sur sa sphère.

Nous n'avons, en effet, qu'à supposer le rayon de la sphé infini, et tous les théorèmes qui ne dépendent pas de la gradeur de ce rayon s'appliqueront, convenablement modifiau problème actuel.

On a ainsi les résultats suivants :

Théorème I. — Quand une figure plane se déplace dans se plan sans changer de forme, il y a toujours à chaque insteun point de cette figure dont la vitesse est nulle et auté duquel la figure tout entière tourne pendant un espace temps très court.

Ce point s'appelle centre instantané de rotation. Quan est à l'infini, la rotation se change en une translation.

Ce beau théorème, cas particulier de celui de d'Alembe a été découvert, quelque temps avant ce dernier, par Je Bernoulli (1). La démonstration donnée par Bernoulli a to

<sup>(1)</sup> De centro spontaneo rotationis (Opera, t. IV, p. 265; 1742). La solution donnée par Descartes du problème de la tangente à la cyclettres de Descartes, t. II de l'édition de 1724, p. 39) repose sur us particulier du théorème de Bernoulli, et c'est dans cette solution mer

rigueur et toute la généralité désirables; mais elle a l'inconénient d'être fondée sur des considérations de Dynamique, andis que l'existence d'un point qui reste fixe dans le déplamement d'une figure plane sur son plan, ou d'une figure sphérique sur sa sphère, est une propriété purement géométrique.

Il est facile, en effet, de démontrer directement le théorème suivant, sans faire intervenir aucune considération de mouvement:

THEOREME II. — Quand deux polygones égaux (ou en général deux figures égales quelconques) sont placés d'une manière quelconque dans un plan (¹), il existe toujours un point du plan qui est également distant de deux sommets homologues quelconques des polygones; ce point est semblablement placé rapport aux deux polygones.

Soient (fig. 81) ABCDE, A'B'C'D'E' deux polygones égaux. Tous les points de la perpendiculaire, élevée au milieu de corde AA', sont également distants des points A et A'. Le oint O, où cette perpendiculaire est coupée par la perpeniculaire élevée sur le milieu de BB', est également distant à fois des points, A et A' d'une part, B et B' de l'autre. Je dis u'on a de même

$$OC = OC'$$
,  $OD = OD'$ , ....

En effet, les deux triangles ABO, A'B'O sont égaux, comme yant leurs trois côtés égaux chacun à chacun. Il suit de là ue le point O, consideré comme appartenant à la première gure, est lui-même son homologue dans la seconde; par

cuse de simplicité, dit Chasles, que se trouve la première trace des proriétés d'une figure en mouvement.

Nous verrons plus tard que le mouvement épicycloïdal, étudié par Descartes, omprend comme cas particuliers tous les mouvements possibles d'une figure l'ane invariable dans son plan; mais Descartes et Bernoulii ignoraient l'exisence de cette propriété.

<sup>(1)</sup> Pour que le théorème soit vrai, il faut que les deux polygones représentent deux positions d'une même figure dans son plan, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir effectuer la superposition, sans être obligé de retourner l'une des figures.

suite, il est également distant des points C et C', D et D' et de tous les autres couples homologues.

Nous appellerons indifféremment point central ou centre de rotation ce point autour duquel on peut faire tourner une des figures pour l'amener à coïncider avec l'autre.

L'énoncé du théorème II, qui s'applique à un déplacement fini ou infiniment petit, est emprunté à M. Chasles (¹), qui a restitué au théorème de Bernoulli son véritable caractère, et qui a fondé sur ce théorème une méthode géométrique des tangentes, laquelle n'est autre chose que celle de Descartes généralisée.

La méthode de M. Chasles est basée sur cette observation que, si le déplacement qui nous occupe est infiniment petit, le point O se trouve à la fois sur les normales à toutes les trajectoires des divers points A, B, C,... de la figure. Il suit de là que ces normales se croisent toutes nécessairement en un point unique, et l'on a le théorème suivant:

Theoreme III. — Quand une figure plane invariable est animée d'un mouvement quelconque dans son plan, les normales aux trajectoires des différents points de cette figure se coupent toutes en un même point (2).

De là résulte une méthode fort simple pour déterminer les normales ou les tangentes des courbes décrites dans le mouvement d'une figure de forme invariable.

Considérons, par exemple, une droite de longueur constante AB (fig. 82), dont les extrémités s'appuient sur deux droites fixes Ox, Oy, ou sur deux courbes quelconques (P) et (Q); et supposons qu'on demande la tangente au lieu décrit par le sommet d'un triangle invariable, construit sur la base AB.

Le point A décrit  $O_y$ : donc le centre instantané est sur la perpendiculaire élevée au point A sur  $O_y$ . De même, la trajectoire de B étant la ligne  $O_x$ , le centre de rotation se trouve

<sup>(1)</sup> Bulletin des Sciences mathématiques de Férussac, t. XIV, p. 322; 1830; et Correspondance mathématique de M. Quetelet, t. VII, p. 353.

<sup>(3)</sup> Ce point remplit, pour un déplacement infiniment petit de la figure, le rôle du point central dont il vient d'être question : c'est un centre instantané de rotation.

Quant au point A où la courbe proposée touche son enveloppe, il doit, en se transportant sur la position voisine de (K), rester en même temps sur la position première, puisque l'enveloppe est le lieu des intersections de deux positions sur cessives de l'enveloppée. La direction du mouvement du point A doit donc être celle de la tangente AT de la courbe (K); donc cette tangente est perpendiculaire à la ligne AC.

THEOREME V. — Les vitesses des différents points de la signe sont entre elles comme les distances de ces points au cent re instantané de rotation.

Cette propriété résulte de ce que le mouvement peut êt regardé, pendant un temps très court, comme une rotation autour du centre instantané. Le quotient de la vitesse d'un poi quelconque par sa distance au centre est la vitesse angulai re du mouvement instantané de rotation (1).

Les théorèmes III et V expriment d'ailleurs tout ce qu'un centre instantané a de commun avec un centre effectif de rot ation : ce sont les propriétés qui se rapportent à un élément infiniment petit du temps. La distinction s'établit dès que l'on considère deux éléments consécutifs.

Soit MM<sub>1</sub> (fig. 85) la trajectoire d'un point d'une figure mobile : la normale au point M passe par le centre instantamé de rotation C; mais la normale au point M<sub>1</sub> est dirigée ver rs un nouveau centre C<sub>1</sub>, dont la distance au point C est du même ordre que l'arc MM<sub>1</sub> lui-même; donc le centre de courbure de cet arc est un point distinct de C et de C<sub>1</sub>.

Les propriétés que nous venons d'exposer donnent lieu un grand nombre d'applications; en voici un exemple :

 $\frac{MN}{M'N'}$ 

cn considérant les points N, N', où les normales aux lieux (M) et (M') sont coupées par la normale à l'enveloppe de la droite MM'.

On voit ainsi le centre instantané se dédoubler, pour ainsi dire, quand la longueur MM' est variable; et la distance des deux points résultant de ce dédoublement est proportionnelle à la variation de MM'. On sait, en effet, que cette variation de longueur est proportionnelle à la distance NN'.

<sup>(&#</sup>x27;) Dans le cas général d'une figure qui se déforme (fig. 84), le rappodes vitesses de deux points M, M' de cette figure s'exprime par le rapport

Des systèmes de corps rigides articulés.

Considérons un système de corps rigides, réunis par des articulations.

Le polygone dont les points d'articulation sont les sommets est variable de forme, mais chacun de ses côtés constitue, pris isolément, une figure invariable; et la théorie précédente fait connaître les relations géométriques qui existent entre les vitesses des divers points du système, quand le mouvement de celui-ci est suffisamment déterminé.

Par exemple, deux droites de longueur constante (fg. 86) tournent respectivement autour des centres C et C'. Pour transmettre le mouvement de l'une de ces droites à l'autre, c'est-à-dire pour faire en sorte que le mouvement de l'une soit déterminé par celui de l'autre, on articule les extrémités M, M' des deux rayons ou manivelles à un lien invariable : on demande le rapport des vitesses des points M et M'.

Dans ce cas le centre instantané de rotation du lien MM' est au point O, intersection des deux rayons prolongés; donc

$$\frac{v}{v'} = \frac{\mathrm{OM}}{\mathrm{OM'}}.$$

En remplaçant les longueurs OM, OM' par les sinus des angles qui leur sont opposés dans le triangle MOM', on a :

1º Les vitesses des deux extrémités du lien sont en raison inverse des sinus des angles de ce lien avec les rayons.

La même propriété subsiste évidemment quand les trajectoires des points M et M' sont des courbes quelconques, CM, C'M' étant les normales à ces courbes et la longueur MM' restant toujours invariable; donc, en général:

2º Les vitesses des deux extrémités du lien sont en raison inverse des cosinus des angles du lien avec les trajectoires de ses extrémités.

Pour trouver le rapport des vitesses angulaires des deux manivelles, on écrira l'équation précédente sous la forme

$$\frac{\omega CM}{\omega' C'M'} = \frac{MO}{M'O};$$

PREMIÈRE SECTION. - CINÉMATIQUE PURE.

d'où

$$\frac{\omega}{\omega'} = \frac{C'M' \times MO}{CM \times M'O} = \frac{CT}{C'T},$$

en appliquant le théorème des transversales au triangle OCC'. Donc :

3º Les vitesses angulaires des deux rayons vecteurs sont en raison inverse des segments déterminés par le lien sur la ligne des centres (1).

Enfin les triangles CPT, C'P'T étant semblables, on peut encore énoncer le théorème suivant :

4º Les vitesses angulaires sont en raison inverse des perpendiculaires abaissées des deux centres sur le lien.

Des propriétés géométriques identiques se retrouvent dans un autre mode de transmission, fort usité dans l'industrie.

Transmission du mouvement par courroies. — Au lieu de relier par une barre rigide deux corps assujettis à tourner autour des centres C et C', on peut employer un lien flexible, tel qu'une corde, une courroie, qu'on enroule sur deux surfaces convexes fixées à chacun des deux corps respectivement (fig. 87).

Seulement, avec ce système, un corps ne peut entraîner l'autre que dans un sens, la courroie ne fonctionnant qu'à la condition d'être tendue. Cette restriction étant posée, cherchons le rapport des vitesses angulaires des deux corps tournants.

Relativement au corps (C), la droite MM' tourne autour de son point de contact M avec la courbe sur laquelle elle s'enroule, absolument comme s'il y avait une articulation en M-Les choses se passent de la même manière au point M'; el, comme on admet que la courroie reste tendue, on rentre, pour un mouvement infiniment petit, dans le cas d'une barre rigide articulée à deux bras de longueur invariable. Il suit de là que tous les théorèmes précédents s'appliquent sans modification. Ainsi:

Les vitesses angulaires des deux arbres sont en raison in-

<sup>(1)</sup> Dans le cas où les trajectoires (M) et (M') sont quelconques, les points C et C' sont les centres de courbure de ces trajectoires.

CHAPITRE III. - MOUVEMENT D'UN CORPS SOLIDE.

erse des deux segments déterminés sur la ligne des centres par le proton gement de la partie rectiligne de la courroie.

## Mouvement épicycloïdal plan.

Ainsi que je l'ai dit, le point de départ des recherches relatives aux propriétés du mouvement d'une figure plane est le théorème suivant, dû à Descartes :

THEOREME VI. — Lorsqu'une courbe mobile roule sans glisser sur une courbe fixe, le centre instantané de rotation de toute figure invariablement liée à la courbe mobile est à chaque instant le point de contact actuel des deux courbes.

Soit (m) (fig. 88) une courbe qui roule sur une courbe (f). Si M et M<sub>1</sub> sont deux points de contact successifs des deux courbes, et que M' soit le point de la courbe mobile qui se trouvait d'abord en M, on a

#### $MM_1 = M'M_1$ .

Il résulte de là que MM' est un infiniment petit du deuxième Ordre; donc le point M est animé, à l'instant considéré, d'une vitesse nulle, ce qui est le caractère d'un centre instantané de rotation.

Dès lors, en raisonnant comme dans le paragraphe précédent et considérant dans un mouvement quelconque d'une figure plane invariable le lieu décrit par le centre instantané dans l'espace absolu, et le lieu correspondant décrit par le même point sur le plan de la figure mobile (fig. 89), nous arriverons, par une image analogue à celle qu'a donnée Poinsot pour les mouvements sphériques, à nous représenter clairement le mouvement fini le plus général d'une figure plane dans son plan:

THEOREME VII. — Quel que soit le mouvement d'une figure invariable dans son plan, on peut toujours le ramener à un mouvement épicycloïdal.

En d'autres termes, on pourrait produire le même mouvement en supposant que les points qu'on étudie soient entraînés par une certaine courbe mobile, roulant sans glisser sur une courbe fixe convenablement choisie.

La courbe mobile est la courbe roulante ou la roulette, d'après une dénomination anciennement usitée. La courbe fixe s'appelle la base de la roulette.

Propriétés des épicycloïdes. — Le cas de mouvement épicycloïdal le plus intéressant à étudier est celui dans lequel la courbe mobile et la courbe fixe sont deux circonférences de cercle. En effet, non seulement les courbes ainsi engendrées ont un grand nombre d'applications industrielles; mais de plus il est évident que, pour toutes les questions qui se rapportent au deuxième ordre infinitésimal, on a le droit, dans un mouvement épicycloïdal quelconque, de remplacer la roulette et sa base par leurs cercles osculateurs respectifs.

On distingue les épicycloïdes extérieures et les épicycloïdes intérieures ou hypocycloïdes. Elles sont allongées ou raccourcies, selon que le point décrivant est à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle mobile. On appelle plus particulièrement épicycloïdes (1) celles qui sont décrites par un point de la circonférence roulante.

On a représenté (fig. 91) quelques épicycloïdes et hypocycloïdes. On voit que, dans celles qui sont allongées, les points de rebroussement sont remplacés par des boucles; ces mêmes points sont représentés par de simples sinus dans les épicycloïdes raccourcies.

Considérons, par exemple, une épicycloïde extérieure (fig. 90): soient <sup>C</sup> le centre du cercle fixe, C, le centre du cercle mobile, R et R, les rayons de ces cercles, ensin M une position du point décrivant.

La normale MA rencontre le cercle fixe en un deuxième point A'. Si l'on décrit une circonférence passant par le point M et tangente en A' à la circonférence fixe, et qu'on fasse rouler la circonférence ainsi déterminée sur la base primitive (C), le point M, considéré comme fixé à la nouvelle roulette, décrira une épicyclorde identique à la proposée. (Voir Duhamel, Éléments de Calcul infinitésimal, 2° édit., t. 1, p. 188).

Le rayon de la nouvelle roulette est donné par la relation

$$R_1' = R + R_1,$$

qui devient, dans le cas d'une épicycloïde intérieure,

$$R'_1 = R - R_1$$

<sup>(</sup>¹) Ces dernières possèdent une propriété géométrique remarquable: celle de pouvoir être engendrées de deux manières différentes par le roulement d'un cercle mobile sur un même cercle fixe.

isse direite en ellipse consideres: comme ingerreceides.

porphistie le gius curieuse est cella qui est cugandres
un point d'une circonference, cruitant deus l'interèur e circonférence de cayon moide. On set que chacem e fire d'amor :: l'activité moide decrit un diamètre du e fire d'amor :: l'antifiche qu'une carrie qualtempes. M.

rouleure gent être considérée comme une direite dant les
milés paranusent des droites fixes.

For se diame le drifte AB: A.c. a. , vinsi que les Afrecide monogement de cette froite. O.c. O.c. and diterritare, ne mone l'evane wn. le centre insuntant C. OC est le être du cerule mobile et le report du cerule dres qu'il fant ir poser comener à un morrogement équipolobile du monod'une droite dant les extremités que comon des droites

point M de la draite AB fécrit une ellipse dem que it immédiatement la normale MC et dem que obtient le e de courfoure au meyen de la construction de Sacare, directions des aces de ceme ellipse se construction de Sacare, not le point M au centre I du cercle mobile : en effet, no M est sur la droite de longueur constante et, mobile es droites rectangulaires OX. OY: Ma et Mé sont les eurs des deux demi-axes: OM et MC sont les longueurs ux demi-diamètres conjugués, le dernier étant dirèce it ON, perpendiculaire à la normale MC.

'on faisait rouler la grande circonférence sur la petite, amêtres de la première pivoteraient chacun autour d'un fixe de la seconde. Ce théorème est le corrélatif du ème de Cardan.

on de courbure d'une courbe épicycloidale plane. I le point décrivant (fig. 93). Prenons sur la courbe t sur la courbe mobile, à partir du point de contact A, ircs infiniment petits égaux, AB, AB<sub>1</sub>; et soit M la posiu'aura prise M, lorsque B<sub>1</sub> sera venu en B. La normale se construit en joignant le point M' au point B ou B<sub>1</sub>;

I. Mannheim a déduit de cette figure un procédé pour construire s d'une ellipse, quand on connaît un système de diamètres conju-Vouvelles Annales de Mathématiques, t. XVI, p. 187).

cette ligne vient couper la normale MA au centre de courbure cherché X.

**Faisons** 

$$MM' = ds$$
,  $AB = AB_1 = d\sigma$ ,  
 $AC = R$ ,  $AC_1 = R_1$ ,  $MA = r$ ,  $MX = \rho$ .

La rotation de la figure mobile autour du centre instantané A, pour le déplacement AB du point de contact, est égale à la somme des angles de contingence respectifs des deux cercles : elle a pour expression

$$d\sigma\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{R_1}\right);$$

ce qui donne, pour la valeur de l'arc MM',

$$ds = r \, d\sigma \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1}\right).$$

D'un autre côté, si l'on désigne par i l'angle que fait AM avec la ligne des centres, on a, dans les triangles infiniment petits XMM', XAB<sub>1</sub>,

$$ds: d\sigma \cos i :: \rho: \rho - r;$$

d'où ensin, en égalant les deux valeurs de ds,

$$\frac{\rho \cos i}{\rho - r} = r \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} \right)$$

ou

$$\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\rho - r}\right)\cos i = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1}.$$

On déduit de ces équations la construction de Savary, que nous connaissons (1) (voir p. 54).

$$\cos i = \frac{r}{2R};$$

d'où

$$\frac{\rho}{\rho-r}=\frac{2(R+R_1)}{R}, \qquad \frac{\rho-r}{r}=\frac{R}{R+2R_1}.$$

Décrivons un cercle qui passe par le point X (fig. 94) et qui soit tan-

<sup>(1)</sup> Développée de l'épicycloïde ordinaire. — Pour exprimer que le point décrivant est sur la circonférence (C<sub>1</sub>), il faudra faire dans la relation (1)

tre de courbure de l'enveloppe d'une figure mobile. — érons maintenant, au lieu d'un point unique, une (e) entraînée dans le mouvement de la roulette (m) base (f) (fig. 96). Nous savons que le point M, où la (e) touche son enveloppe, est sur la normale qui passe re instantané A.

trouver le rayon de courbure de l'enveloppe (E), je ue qu'une série de courbes parallèles (e),  $(e_1)$ ,  $(e_2)$ pent évidemment des courbes parallèles, la distance des enveloppes étant constante et égale à la distance eloppées correspondantes.

ulte de là que les centres de courbure de toutes les pes sont en un même point X, lequel est aussi le le courbure de la trajectoire du point Y, centre de e commun à toutes les enveloppées. On trouvera donc X en appliquant la construction de Savary au point Y. théorème suivant:

EME VIII. — Quand une figure entraînée dans le roud'une courbe mobile sur une courbe fixe reste connt tangente à une certaine enveloppe, les lignes qui t les centres de courbure respectifs des deux courbes d'une part, et des deux courbes fixes de l'autre, se en un point de la perpendiculaire élevée au centre né de rotation, sur la normale commune à la courbe et à son enveloppe.

estion précédente, qui nous sera utile dans la théorie

aux deux précédents. Soit R'<sub>1</sub> le rayon de ce cercle : on a

$$\frac{R_1'}{R_1} = \frac{\rho - r}{r} = \frac{R_1}{R + 2R_1}.$$

lésigne de même par R' la longueur CA' ou R - 2 R'<sub>1</sub>, on trouve

$$\frac{R'}{R} = \frac{R}{R + 2R_1},$$

$$\frac{R_1'}{R'} = \frac{R_1}{R}.$$

vera aisément que le lieu géométrique du point X est une épiemblable à l'épicycloïde (M), mais non semblablement placée. de similitude est égal au rapport du rayon du cercle fixe à ce n augmenté du diamètre du cercle mobile. des engrenages, a été résolue pour la première fois par Euler (1).

**Faisons** 

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{a};$$

la formule (1) devient

$$\rho = \frac{r^2}{r - a \cos i}$$

On voit que  $\rho$  dépend seulement des quantités r et  $a\cos i$ ; si l'on prend (fig. 95)

 $AI = a \cos i$ ,

le rayon de courbure MX est une troisième proportionnelle aux lignes MI et MA.

La formule (3) ne change pas quand on fait varier les rayons R et  $R_1$ , sans altérer a: on peut donc prendre

$$R = \infty$$
,  $R_1 = a$ ,

c'est-à-dire remplacer le mouvement épicycloïdal par un mouvement cycloïdal, tant qu'il s'agit seulement de déterminer les centres de courbure des trajectoires des points d'une figure invariable, ou des enveloppes des courbes liées à cette figure.

Le cercle de rayon a a reçu de M. Transon le nom de cercle de roulement (2).

### Centre instantané du second ordre.

Quand on connaît le centre  $A_1$  (fig. 95) du cercle de roulement, on trouve le point X en prolongeant la ligne  $MA_1$  jusqu'à son intersection avec la perpendiculaire AP, et menant par le point P une parallèle à  $AA_1$ . C'est la construction de Savary, appliquée au cas où le point C est à l'infini.

Il suit de là qu'il suffit de connaître le point A<sub>1</sub>, pour être en état de résoudre toutes les questions géométriques qui se rapportent au deuxième ordre différentiel, de même que le point A nous donne la solution des questions relatives au premier ordre.

<sup>(1)</sup> Nouveaux Commentaires de Saint-Pétersbourg pour 1766, t. XI, p. 209.

<sup>(2)</sup> Transon, Méthode géométrique pour les rayons de courbure (Journal de Mathématiques, t. X, p. 154; 1845).

٠,

Il convient donc de donner au point A<sub>1</sub> le nom de centre estantané du deuxième ordre (¹). Il existe des points doués e propriétés analogues pour le troisième, le quatrième rdre, etc.; c'est-à-dire qu'il suffit pour chaque ordre de constre un point unique, pour résoudre toutes les questions e l'ordre correspondant, auxquelles donne lieu le déplace pent infiniment petit d'une figure plane dans son plan (²).

Circonférence des inflexions. — Bornons-nous aux élébents du second ordre, et soient A et A<sub>1</sub> les deux centres **Estantanés** (fig. 97).

**Décrivons** une circonférence dont le diamètre soit le **tyon**  $AA_1$  du cercle de roulement : le centre de courbure de **trajectoire** d'un point quelconque de la circonférence  $AA_1$ , ans le mouvement qui nous occupe, est à l'infini (3); donc :

THEOREME IX. — La circonférence décrite sur la ligne qui vint les deux centres instantanés comme diamètre est le lieu éométrique des points qui décrivent des éléments de lignes poites à l'instant considéré.

Toutes ces droites passent au centre instantané du deuxième

Circonférence des centres. — La construction que nous vens de donner fait trouver le point décrivant M, quand on onnaît le centre de courbure correspondant. Ce point M asse à l'infini quand le centre X' est situé sur la circonférence métrique de la précédente; donc:

THEOREME X. — La circonférence symétrique de la circonfénce des inflexions est le lieu des centres de courbure des

<sup>(!)</sup> Je ne puis adopter le nom de centre des accélérations proposé par l'Bresse dans un Mémoire inséré au XXXV° cahier du Journal de l'École lytechnique, p. 89. Le centre instantané des accélérations (dont je ne secupe pas ici) ne coïncide généralement pas avec le point A,. On troutatous les détails relatifs à la théorie qui fait l'objet de ce paragraphe les le Traité de Cinématique pure de M. Resal, p. 176.

<sup>-{1)</sup> Traité de Cinématique pure, p. 311.

La théorie des centres instantanés des divers ordres a été faite par la mélode la plus simple et la plus directe par M. Nicolaïdès (*Théorie du mou*ment d'une figure plane dans son plan, 1863).

<sup>(&#</sup>x27;) MANNHEIM, Construction des centres de courbure, etc. (Journal de l'École Polytechnique, XXXVII cahier, p. 179).

trajectoires décrites par les points du plan situés à l'infiniou, si l'on veut, des enveloppes de toutes les droites, mobiles avec la figure considérée.

Les deux cercles que nous venons de définir servent à construire les centres de courbure des trajectoires des divers points d'une figure invariable.

Il est rare, en effet, qu'on puisse trouver ces centres par la construction de Savary, à moins que la roulette et sa base ne soient des données immédiates de la question. Dans le cas contraire, il faudrait commencer par construire les courbures de ces deux lignes; or ces quantités sont des éléments du troisième ordre (1), plus difficiles à déterminer que les rayons de courbure des trajectoires des points de la figure mobile.

Considérons un point M et le centre de courbure correspondant X : le point I (fig. 95), déterminé par la relation

$$\overline{MA}^2 = MI \times MX$$
,

est un point de la circonférence des inflexions, laquelle passe aussi par le centre instantané A. Si donc on connaît les centres de courbure des trajectoires de deux points, on pourra construire cette circonférence, et, par suite, on saura trouver le centre de courbure de la trajectoire d'un point quelconque, formant un triangle invariable avec les deux premiers.

Considérons seulement le cas où les deux points directeurs décrivent des lignes droites.

Problème. — La base d'un triangle invariable se meut entre deux droites fixes (fig. 98). On demande le centre de courbure de la trajectoire du sommet de ce triangle, c'est-à-dire d'un point quelconque lié à la base mobile.

Solution. — Les points E et F, décrivant des lignes droites, sont situés sur le cercle d'inflexion, lequel passe aussi, d'après une remarque que nous avons faite, au point d'intersection  $A_1$  des droites (E). (F).

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{1}{a}$$

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer que les termes du troisième ordre disparaisse<sup>nt</sup> dans la somme  $\frac{1}{R} + \frac{1}{R}$ , puisqu'on a

Le centre instantané de rotation est en A, diamétralement opposé au point  $A_1$ ; et l'on obtient le centre de courbure de (M) en élevant AP perpendiculaire à MA, et menant PX parallèle à  $AA_1$ .

Le symétrique du cercle d'inflexion, par rapport à sa tangente en A, contient les centres de courbure des enveloppes des trois côtés du triangle MEF. Ce cas particulier du théorème X avait été remarqué par Bobillier.

# Mouvement le plus général d'un solide parallèlement à un plan fixe.

Si nous considérons une figure plane mobile dans son plan comme la projection d'un solide invariable, assujetti à se mouvoir parallèlement au plan de cette figure, nous nous représenterons immédiatement le mouvement infiniment petit de ce solide comme une rotation autour d'un axe instantané, perpendiculaire au plan directeur (').

Quant au mouvement fini de ce même solide, nous l'obtiendrons en considérant les deux surfaces cylindriques formées par la série des axes instantanés, l'une dans le corps, l'autre dans l'espace, et en supposant que le corps soit entraîné dans le mouvement épicycloīdal du premier cylindre sur le second.

## § X. — MOUVEMENT DE DEUX SOLIDES ASSUJETTIS A RESTER EN CONTACT.

Transmission de mouvement par contact. — Deux corps terminés par des surfaces cylindriques, et tournant respectivement autour des axes O et O', sont assujettis à rester constamment en contact. Il suit de là qu'un de ces corps ne peut se mouvoir sans entraîner l'autre, sans lui transmettre, comme

<sup>(1)</sup> Signalons pour mémoire un cas d'exception assez curieux. Considérons un plan (P), et une figure quelconque tracée dans un plan (Q), per Pendiculaire à (P). Si l'on fait tourner cette figure autour d'une droite contenue dans son plan, les vitesses de tous ses points seront perpendiculaires à ce plan (Q), et par conséquent parallèles à (P); et pourtant la projection de la figure sur (P) ne conservera pas sa forme rectiligne pendant un tempa infiniment petit, les points de l'infini parcourant dans ce temps des espaces finis.

on dit, son mouvement, suivant une loi géométrique évidemment déterminée : on demande le rapport des vitesses angulaires de ces deux corps.

Puisque nous supposons les deux surfaces cylindriques, si nous admettons de plus qu'elles ne se déplacent pas dans le sens de leurs génératrices, il nous suffira de considérer le mouvement des sections droites de ces surfaces.

Soient (fig. 99) C le point de contact, M et M' les centres de courbure des deux courbes. Pour un mouvement infiniment petit, je substitue aux courbes leurs cercles osculateurs: la longueur MM', qui est la somme des rayons de ces cercles, ne variera pas, non plus que les longueurs des lignes OM, O'M'. Les mouvements angulaires de ces deux lignes, c'est-à-dire de deux rayons quelconques de chaque solide, sont donc les mèmes que si les points M et M' étaient articulés à un lien rigide MM', lien dont la direction est celle de la normale commune aux deux courbes en contact.

On peut donc dire, en appliquant le théorème relatif à la transmission de mouvement par tiges articulées (p. 118):

Dans la transmission par contact, le rapport des vitesses angulaires des deux corps tournants est l'inverse de celui des segments déterminés sur la ligne des centres de rotation par la normale commune.

Le rapport des vitesses angulaires n'est pas le seul élément géométrique qu'il soit important d'étudier, dans la théorie qui nous occupe. Pour aller plus loin, nous réduirons l'une de nos deux courbes au repos; c'est-à-dire que nous prendrons deux axes, fixes par rapport à celle-ci, auxquels nous rapporterons le mouvement.

Théorie du roulement et du glissement des lignes planes.

Soient donc deux figures planes quelconques, l'une fixe, l'autre mobile, assujetties à rester en contact. La courbe fixe est l'enveloppe de la courbe mobile, puisque l'enveloppe d'une figure mobile n'est autre chose que la ligne à laquelle celle-ci reste constamment tangente. Mais la condition, pour une figure mobile, de rester constamment tangente à une en-

reloppe donnée, ne suffit pas pour déterminer la série des positions de cette figure: en ayant égard à la loi qui règle les déplacements simultanés du point de contact sur les deux courbes, on distingue les trois genres de mouvement que voici:

1º Si les arcs infiniment petits, parcourus par le point de contact sur les deux courbes, ont même longueur, on dit qu'il y a roulement:

2º Si cet arc est nul pour l'une des deux courbes, le mouvement est un glissement simple;

3º Ensin, dans tous les autres cas, on a affaire à un mouvement mixte, qui tient à la fois du roulement et du glissement.

Soient (fig. 100) (e) la courbe mobile, (E) la courbe fixe, m le point actuel de contact,  $m_1$ ,  $m_2$  les points qui doivent arriver en coïncidence, par l'effet d'un mouvement infiniment petit.

Ce mouvement infiniment petit, dans le cas le plus général, peut être considéré comme composé d'un roulement et d'un glissement. On peut en effet, pour amener la courbe (e) de sa première à sa seconde position, faire d'abord rouler cette courbe sur son enveloppe jusqu'à ce que le point  $m_1$  soit arrivé en un point  $\mu$ , tel que  $m\mu = mm_1$ , et la faire ensuite glisser jusqu'en  $m_2$ .

La longueur  $\mu m_2$  mesure l'étendue du glissement élémentaire, étendue qui est aussi égale à  $m_1 m_2$ , ou à mm', puisque les distances des points  $m_1$  et m' à la courbe (E) sont infiniment petites du second ordre. Donc:

THEOREME I. — L'étendue du glissement élémentaire est égale à la distance qui sépare, au bout du temps dt, les deux points qui se trouvaient réunis au commencement de ce temps dt.

Ce théorème s'applique sans modification, quand on restitue à la courbe supposée fixe le mouvement dont elle est animée en réalité, puisque la grandeur de l'arc de glissement dépend uniquement du mouvement relatif des deux courbes.

En divisant l'arc mm' par dt, on a la vitesse de glissement. La direction de cette vitesse est celle de la ligne  $\mu m_2$ , ou mm': c'est-à-dire, à la limite, celle de la tangente commune mT. Construction du centre instantané de rotation. — Le mouvement élémentaire, que nous venons de décomposer en un roulement et un glissement (c'est-à-dire en une rotation autour du point m et une translation dans la direction mT), revient aussi, comme on sait, à une simple rotation autour d'un centre instantané A (fig. 101), situé quelque part sur la normale commune NN'(1). Le point A est facile à déterminer quand on connaît les centres de courbure de la courbe (e) et de son enveloppe, ainsi que le rapport des arcs  $mm_1$ ,  $mm_2$ . C'est la limite vers laquelle tend le point  $\gamma$ , intersection des deux normales  $G_1m_1$ ,  $Gm_2$  (2). L'angle de rotation  $d\varphi$  est la somme des angles de contingence des deux courbes :

$$d\varphi \equiv d\tau + d\tau_1$$
.

Calcul de l'arc de glissement. — La figure montre que l'arc  $m_1m_2$  a pour expression

$$r(d\tau - d\tau_1) = r d\varphi$$

(1) Considérons une came, dont le profil soit la courbe quelconque (e). Il résulte du beau théorème relatif au mouvement épicycloïdal que nous pourrons toujours faire prendre à cette came le mouvement précis dont nous avons besoin qu'elle soit animée, en attachant la courbe (e) à une figure (m) convenablement choisie, et assujettie à rouler sans glisser sur une courbe fixe (f).

Ceci est important au point de vue des applications. En effet, le glissement donne lieu dans les machines à une résistance dite frottement, aussi nuisible sous le rapport de l'économie du travail que sous celui de la précision du jeu de la machine; le roulement, au contraire, n'occasionne qu'une résistance négligeable par rapport à la première : ce que nous venons de voir nous apprend à produire un mouvement plan quelconque, sans faire intervenir le glissement.

D'autres fois, au contraire, il y aura un intérêt majeur à passer par-dessus les inconvénients du frottement, et à substituer au roulement un mouvement mixte: la théorie actuelle nous guidera également dans le tracé des courbes qui, par leur action mutuelle, produiront d'une autre manière le mouvement qu'on se propose d'obtenir.

(\*) Il est à remarquer que les données dont nous nous sommes servi pe déterminent pas la tangente au lieu décrit par le point A. Cette tangente est un élément du deuxième ordre, qui se construit quand on connaît les rayons de courbure des trajectoires de deux points de la figure mobile : points non en ligne droite avec le point A.

En effet, chaque rayon de courbure fait connaître la projection du centre du deuxième ordre sur la normale correspondante (p. 126); deux projections déterminent ce centre A<sub>i</sub>, et la ligne AA<sub>i</sub> est la normale demandée-

instantané au point m (1). L'un est nul, si le mouvement est un lois; donc le glissement ne peut être

Pour que le glissement soit nul dans le moucubes assujetties à rester en contact, il faut le point de contact des deux courbes coïncide instantané de la rotation relative.

simple, dans deux cas distincts: selon que le point est invariable sur la courbe mobile ou sur la courbe upeut remarquer les propriétés suivantes:

monteur III. — Quand une courbe glisse sur une courbe fixe vide touche toujours par le même point, la normale en ce introule sur la développée de la courbe fixe.

Théoreme IV. — Quand une courbe se meut en touchant roustumment une courbe fixe au même point, la développée de la courbe mobile roule sur la normale fixe du point de voulant.

Mouvement relatif de deux surfaces quelconques en contact par un point.

Le mouvement d'une surface quelconque par rapport à une autre surface à laquelle elle reste constamment tangente (c'est-à-dire par rapport à trois axes invariablement liés à relle-ci) peut s'effectuer de bien des manières différentes.

En nous bornant pour le moment à considérer les cas où le contact a lieu en un point seulement, c'est-à-dire où les surfaces n'ont de commun qu'un élément du second ordre, nous aurons à distinguer trois genres de mouvements simples :

1º On dit, à proprement parler, qu'une surface glisse sur

<sup>(1)</sup> L'expression  $rd\varphi$  est remarquable, en ce qu'elle ne contient pas explicitement les courbures des deux figures en contact, mais seulement l'angle qui mesure la rotation instantanée relative.

une surface fixe, quand son mouvement est une translatir parallèle au plan tangent commun : c'est le mouvement d'a traineau sur un plan incliné. Poinsot avait proposé, pour dés gner cette sorte de mouvement, le mot de rasion, qui n'a pa été adopté.

2° Une surface pivote sur une autre surface, quand elle tourne autour d'un axe perpendiculaire à l'élément commun; c'est le mouvement d'un pivot dans sa crapaudine. Comme d'doit toujours considérer dans le contact de deux surfaces, noi pas un simple point commun, mais bien un élément superficiel commun, on voit que, dans le genre de mouvement que nous étudions, il y a en définitive glissement de l'élément mobile sur l'élément fixe; et, bien que les points dont il s'agit soient à une distance infiniment petite du centre de rotation, l'art de glissement pourra avoir une valeur quelconque, selon le grandeur du déplacement angulaire relatif.

3º Enfin la surface mobile roule sur la surface fixe, quand son mouvement instantané est une rotation autour d'un axé situé dans le plan de contact, c'est-à-dire autour d'un des côtés de l'élément commun (¹). De la sorte, l'élément suivant vient, en tournant autour de ce côté, s'appliquer exactement sur un élément égal, et ainsi de suite. La série des éléments, qui se sont trouvés successivement en contact, forme sur la surface fixe et sur la surface mobile deux zones qui, par l'effet du roulement, se développent l'une sur l'autre, et sont susceptibles de se recouvrir sans déchirure ni duplicature.

C'est ce qui se passe quand une sphère ou une zone cylindrique roule en ligne droite sur un plan; une jante conique, au contraire, ne peut avoir sur un plan un mouvement rectiligne, ou une jante cylindrique un mouvement circulaire, sans que le roulement soit compliqué de pivotement (2).

<sup>(1)</sup> On confond assez souvent le roulement avec certains mouvements compliqués de pivotement (et par conséquent de glissement, si l'on tient à conserver aux mots leur signification précise). C'est ainsi que M. Delaunay, dans l'énoncé d'un célèbre théorème de Poinsot (*Mécanique rationnelle*, p. 491; 1856), se sert, à tort suivant moi, du mot de roulement pour désigner un mouvement qui se réduit, dans un cas, au pivotement simple d'uné sphère sur un de ses plans tangents.

<sup>(2)</sup> On utilise cette propriété dans la construction des meules à broyer

En résumé, les trois cas que nous avons définis répondent :

- 1º A une translation (laquelle ne peut évidemment avoir lieu que parallèlement à une ligne tracée dans le plan tangent);
  - 2º A une rotation perpendiculaire au plan tangent commun;
  - 3º A une rotation contenue dans ce plan.

Nous verrons dans le Chapitre suivant qu'un mouvement quelconque est susceptible de se résoudre en ces trois éléments simples.

#### § XI. - MOUVEMENT LE PLUS GÉNÉRAL D'UN CORPS SOLIDE.

Nous avons démontré avec Euler que, relativement à des axes de direction invariable, assujettis à se croiser constamment en un point déterminé d'un solide en mouvement, le mouvement de ce solide, à un instant quelconque, est une rotation a utour d'une droite dite axe instantané, fixe pendant un temps i rafiniment court.

Le mouvement le plus général d'un corps solide, pendant un temps infiniment petit, peut donc être considéré comme composé de cette rotation et du mouvement des trois axes, lequel est une translation dont la vitesse est égale à celle du point pris pour origine. Comme ce point a été choisi arbitrairement, on voit qu'il y a une infinité de manières de décomposer un mouvement donné en une translation et une rotation.

#### Théorème de Giulio Mozzi.

Parmi ces divers systèmes de décomposition, il en existe toujours un, plus simple que tous les autres, dans lequel la translation s'effectue parallèlement à l'axe de la rotation (1). Le

i

-

<sup>(&#</sup>x27;) Il résulte d'une Note de M. Chasles que ce beau théorème se trouve mentionné pour la première fois dans un ouvrage d'un géomètre florentin Parfaitement inconnu, Giulio Mozzi, ouvrage intitulé: Discorso matematico sopra il rotamento momentaneo dei corpi; Naples, 1763.

<sup>«</sup> L'auteur, dit M. Chasles, après avoir démontré que tout corps en mouvement possède à chaque instant un mouvement de rotation autour d'un axe qui passe par le centre de gravité, et un mouvement rectiligne commun à toutes ses parties, ce qui était connu de d'Alembert et d'Euler, ajoute que ces deux mouvements se réduisent à deux autres, dont l'un, rectiligne, est

mouvement qui résulte d'une pareille combinaison est analogue à celui d'une vis qui se meut en pénétrant à l'intérieur d'un écrou fixe.

Pour démontrer ce théorème, et donner en même temps un moyen de construire l'axe de la vis dont il s'agit, considérons dans notre solide trois points quelconques non en ligne droite, formant un système invariable.

Soient A, B, C les trois points choisis: menons par un point arbitraire O (fig. 102) des droites Oa, Ob, Oc, respectivement égales et parallèles aux vitesses des points A, B, C; abaissons du point O une perpendiculaire sur le plan du triangle abc, et joignons le pied P de cette perpendiculaire aux trois sommets de ce triangle. On peut regarder la vitesse 0a comme la résultante de deux vitesses représentées en grandeur et en direction par les droites OP, Pa; on peut de même remplacer Ob par OP et Pb, Oc par OP et Pc.

commun à toutes les parties du corps et parallèle à l'axe de rotation qui passe par le centre de gravité, et l'autre est une rotation autour d'un axe parallèle à celui-là : axe dont il détermine la position et qu'il appelle axe spontané de rotation.

» M. Cauchy a aussi considéré le mouvement infiniment petit d'une figure de forme invariable sur le plan et dans l'espace, dans un Mémoire intitulé: Sur les mouvements que peut prendre un système invariable, libre, ou assujetti à certaines conditions (Exercices de Mathématiques, t. II, année 1827, p. 70-90). C'est du principe des vitesses virtuelles qu'il conclul le centre instantané de rotation d'une figure plane qui glisse sur son plan, puis, après d'assez longs calculs, le théorème sur l'axe instantané de rotation d'un corps qui éprouve un déplacement infiniment petit dans l'espace; théorème qu'il énonce en ces termes :

» Quelle que soit la nature du mouvement d'un corps solide, les relations existantes entre les différents points seront toujours celles qui auraient lieu si le corps était retenu de manière à pouvoir seulement tourner autour d'un axe fixe, et glisser le long de cet axe.

» M. Cauchy s'arrête à ce résultat final, sans chercher aucune des propriétés qui peuvent se rapporter à cette belle question....»

Parmi les propriétés du mouvement hélicoïdal, nous citerons seulement les suivantes, qui sont susceptibles de nombreuses applications géométriques.

Les plans normaux aux trajectoires des divers points d'un plan mobile passent tous par un même point du plan.

Ce point, ou foyer, a sa trajectoire normale au plan.

La caractéristique du plan, c'est-à-dire l'intersection de ce plan avec sa position infiniment voisine) est le lieu des points dont les trajectoires sont contenues dans le plan lui-même; elle est parallèle à la projection de La démonstration élémentaire par laquelle nous venons d'établir l'existence de l'axe central, ainsi que la construction de cet axe qui s'en déduit, est due au général Poncelet.

La construction suivante, que j'emprunte à M. Chasles, est un peu moins simple, mais elle offre une analogie complète avec la construction du centre instantané de rotation d'une figure mobile dans un plan : en ce sens qu'elle exige seulement qu'on connaisse les directions de trois vitesses AA', BB', CC'.

Soit  $\lambda$  l'intersection commune des plans normaux aux trajectoires des points A et B; la droite sur laquelle se mesure la plus courte distance des droites  $\lambda$  et AB rencontre l'axe central et lui est perpendiculaire.

Les deux points A et C donnent lieu de même à une autre droite qui rencontre l'axe instantané et lui est perpendiculaire. Ces deux droites déterminent l'axe cherché, qui n'est autre que la droite sur laquelle se mesure leur plus courte distance.

Scolie. — Si les points a, b, c sont en ligne droite, notre première construction est en défaut, car le plan abc n'est pas déterminé.

Il faudra donc, pour appliquer cette construction, prendre trois points A, B, C, dont les vitesses ne soient pas parallèles à un même plan (¹).

# Remarques sur le mouvement infiniment petit d'un corps solide.

I. Trois droites données quelconques Oa, Ob, Oc ne peuvent généralement pas être considérées comme les vitesses

ment fini quelconque d'un solide invariable; et l'on peut énoncer le théorème suivant :

THEORÈME. — Si l'on considère un même corps solide dans deux positions différentes quelconques, il y a toujours dans ce solide une droité dont la position n'a pas changé, de sorte qu'on peut concevoir que le solide passe d'un lieu à l'autre par un mouvement hélicoïdal autour de cette droite comme axe. (Chasles.)

Cette droite s'appelle l'axe central des deux positions du solide, quelle que soit la grandeur du déplacement considéré.

(1) Quand il n'est pas possible de satisfaire à cette condition, c'est-à-dir e quand les vitesses de tous les points du solide sont parallèles à un mênze plan, on sait que le mouvement se réduit à une rotation autour d'un axe perpendiculaire à ce plan.

trois points pris arbitrairement, et constituant un système variable.

Il existe certaines relations entre les grandeurs et les direcms de ces vitesses, et les longueurs des côtés du triangle BC, mais je ne puis insister davantage sur ce sujet.

- II. Quels que soient les points du solide que l'on choisse pour les employer à la détermination de l'axe instantané, direction de cette ligne, ainsi que la grandeur de la vitesse leglissement, ne sauraient être altérées. Donc, si par un point uuclconque O on mène des lignes égales et parallèles aux viesses des divers points d'un solide en mouvement, les extrénités de ces droites sont toutes situées dans un même plan, normal à l'axe instantané glissant.
- III. Menons du point O à ce plan une oblique quelconque  $OP_1$ , au lieu de la perpendiculaire  $OP_1$ ; nous pourrons de même décomposer la vitesse d'un point quelconque en deux autres, dont l'une soit représentée par  $OP_1$ ; les deuxièmes composantes seront toutes parallèles au plan abc.

Si donc nous considérons trois axes animés d'un mouvement de translation dont la vitesse soit égale et parallèle à  $OP_1$ , le mouvement relatif à ces axes sera encore une rotation perpendiculaire au plan abc; mais la translation ne sera plus parallèle à l'axe de cette rotation.

On voit que, dans les diverses manières de décomposer le mouvement d'un système invariable en une translation et une rotation, la direction de la translation est arbitraire, tandis que celle de la rotation est déterminée.

## Mouvement sini d'un solide invariable.

Ce mouvement fini, si on le rapporte à trois axes de direction invariable, passant toujours par le même point du corps, est celui d'un cône mobile, roulant sans glisser sur un autre cône de même sommet, lequel est relativement fixe.

En se figurant ce dernier cône animé du mouvement de translation des axes, pendant que le cône lié au corps roule sur lui, on aura l'image du mouvement.

Mais il me semble que cette image n'est peut-être pas sussi-

La démonstration élémentaire par laque! tablir l'existence de l'axe central, ainsi que cet axe qui s'en déduit, est due au généra-

La construction suivante, que j'emprunte peu moins simple, mais elle offre une anla construction du centre instantané de mobile dans un plan : en ce sens qu qu'on connaisse les directions de trois :

Soit \( \lambda \) l'intersection commune des \( \lambda \) jectoires des points A et B; la droite la plus courte distance des droites sur la surface mobile central et lui est perpendiculaire.

Les deux points A et C donnent are appliquer sur celles de droite qui rencontre l'axe instantane : Ces deux droites déterminent l'axe une génératrice comque la droite sur laquelle se mesure - - : antes à coïncider, le

Scolie. — Si les points  $a, b, c > \infty$  unératrices communes première construction est en detaux aues dans toute l'étendut déterminé.

Il faudra done, pour appliquer en la corps est celui d'unt trois points A, B, C, dont les vies son une autre surface réglét à un même plan (15. assant toute une génératrice,

Remarques sur le m et e

1. Trois droites données peuvent généralement pas ète-

ment fini quelconque d'un soiid : " rême suivant :

THEOREM. Si l'on consid re ... tions differentes queleonque dont la position n'a may co solide passe d'un lieu à l'. cette droite comme ave.

Cette droite Sappelle Page que soit la grandeur du dép! (\*) Quand il n'est pas pes ? quand les vitesses de tous les :

plan, en sait que le monveperpendiculaire à ce plan.

oldin a quint Ags life .. pre; etil pour cherche

Poncelet (1), l'ende l'axe central, - droites forment autre dans l'espace. - les génératrices de la able d'axe instantané.

a oug de cette génératrice. ation, c'est-à-dire le pasde d'un con la mavement élémentaire du ... ave de cette vis.

> ... se réduit, à cet instant, annobile. Mais, en général, . . at la vitesse soit nulle, and conserve, en tant que anable pendant un temps

surfaces réglées.

... . commune, il faut et il es plans tangents, cor

A continue de M. Resal, p. 187

espondant à cette génératrice, soit le même pour les deux suraces : on sait que ce paramètre, que je désignerai par la lettre β, est le rapport de la plus courte distance de deux génératrices consécutives à l'angle infiniment petit formé par ces génératrices.

Le plan tangent en un point situé à une distance x du point central est déterminé par son inclinaison  $\theta$  sur le plan central. Or on a la formule

$$\tan\theta = \frac{x}{\beta};$$

de sorte que, quand on a fait coïncider les points centraux de deux génératrices appartenant à des surfaces différentes, ainsi que les plans tangents correspondants, ou plans centraux, tous les autres plans tangents des deux surfaces coïncident également, si les paramètres sont égaux.

Considérons deux surfaces, ainsi raccordées suivant la génératrice G(fig. 103). Les deux génératrices suivantes,  $G_1, g_1$ , se confondent, à un infiniment petit du second ordre près; et, si les paramètres de ces deux génératrices sont encore égaux, on amènera les deux surfaces à se raccorder suivant ces nouvelles génératrices, au moyen:

- 1º D'un glissement  $C_1c_1$ , égal à la distance qui sépare les deux nouveaux points centraux;
- 2º D'une rotation représentée par l'angle des plans centraux correspondants.

Le mouvement sera susceptible de se continuer indéfiniment ainsi : les paramètres étant supposés égaux pour toutes les génératrices qui viennent s'appliquer successivement l'une sur l'autre.

Le glissement est nul quand les lignes de striction des deux surfaces coupent les génératrices correspondantes sous des angles égaux. Il suffit alors d'une rotation autour de la génératrice commune pour transporter le raccordement sur la génératrice suivante : ce qui revient à dire que les deux surfaces sont susceptibles d'être appliquées, ou développées l'une sur l'autre, sans déchirure ni duplicature, absolument comme les cylindres ou les cônes sont développables sur le plan.

Supposons en effet que, pendant que la surface mobile

tourne autour de  $g_1$ , pour amener  $g_2$  sur  $G_2$ , l'élément  $(G, g_1)$  reste appliqué sur celui qu'il recouvre actuellement, et ainsi de suite. Par cette opération qui peut se faire sans déchirer la surface, simplement au moyen de plis effectués le long de ses génératrices, on l'appliquera exactement sur l'autre surface gauche, tout comme on développe sur un de leurs plans tangents les surfaces communément appelées développables.

Application à l'hyperboloïde de révolution. — Dans cette surface, le cercle de gorge est la ligne de striction. Pour trouver le paramètre β, lequel est évidemment constant, considérons deux génératrices infiniment voisines quelconques (fig. 104). Appelons i l'angle de ces génératrices avec l'axe, ou, ce qui est la même chose, l'angle de la ligne de striction avec la plus courte distance AP des génératrices : on a, pour la longueur de cette plus courte distance,

$$AP = AB \cos i = R d\alpha \cos i$$

en appelant R le rayon du cercle de gorge.

D'un autre côté, si l'on considère le cône directeur de la surface, on voit que l'angle de deux génératrices voisines est égal à  $d\alpha \sin i$ ; donc enfin,

$$\beta = \frac{R d\alpha \cos i}{d\alpha \sin i} = R \cot i.$$

Pour que deux hyperboloïdes de révolution puissent se raccorder, il faut que le produit R coti soit le même pour les deux surfaces; ce produit n'est autre chose, comme on sait, que le demi-axe non transverse de l'hyperbole méridienne.

La fig. 105 représente deux hyperboloïdes tangents tout le long d'une génératrice commune GG' (1): nous verrons dans la deuxième section comment on utilise actuellement dans les machines les propriétés de deux solides de ce genre.

<sup>(1)</sup> Cette épure a été empruntée, avec l'autorisation de l'auteur, au Traile de Géométrie descriptive de M. de la Gournerie (2° Partie), ouvrage auquel Je renverrai pour toutes les questions relatives aux surfaces gauches.

de trouver. L'objet de ce Chapitre est de donner les règles au moyen desquelles on effectue directement la composition de deux mouvements quelconques.

Si l'on cherchait le mouvement relatif, connaissant le mouvement réel et le mouvement d'entraînement, le problème serait absolument identique. En effet, la vitesse relative d'un point s'obtient en composant sa vitesse absolue avec la vitesse d'entraînement prise en sens contraire. On trouvera donc le mouvement apparent du solide en composant le mouvement absolu avec un mouvement égal et de sens contraire au mouvement d'entraînement.

Autre manière d'envisager le problème de la composition des mouvements. — Si l'on se reporte aux premiers éléments de la théorie du mouvement relatif d'un point, on reconnaîtra que le problème précédent ne diffère pas de celui qui consiste à chercher le mouvement unique, capable de remplacer deux déplacements successifs infiniment petits d'un même corps solide : de là une deuxième manière de définir la composition de deux mouvements.

Souvent, dans ce système, on considère les deux mouvements composants comme simultanés, ce qui ne veut rien dire, à proprement parler. Cette locution s'explique en ce sens, que des mouvements infiniment petits successifs peuvent sans inconvénient, au point de vue de l'application du calcul, être considérés comme s'effectuant simultanément.

On peut en effet, dans la détermination du déplacement infiniment petit d'un corps solide, supposer que le corps, au lieu de partir de la position donnée, parte d'une position infiniment voisine de celle-ci : les variations des coordonnées de chacun des points du corps, ainsi calculées, ne differeront pas de celles qu'on cherchait. Si donc on doit faire éprouver successivement à un corps un nombre quelconque de déplacements infiniment petits, on pourra supposer chacun d'eux effectué à partir de la position primitive du corps, comme si ces déplacements étaient en réalité simultanés; et la somme totale des variations des coordonnées de chaque point, calculée dans cette hypothèse, sera égale à celle qui résulterait des mouvements opérés les uns à la suite des autres, et dans un ordre quelconque.

#### ET DÉCOMPOSITION DES TRANSLATIONS.

ments qu'on demande de composer sont de translation, la vitesse relative OA inte à un instant donné en grandeur et en « soit le point considéré; et il en est de · d'entraînement OB.

vese résultante OC est également constante, en · direction, pour tous les points du système sonecupe; c'est-à-dire que le mouvement composé Assistions est lui-même un mouvement de translavitesse est la résultante des vitesses des deux mou-~mposants.

prème est vrai, quel que soit le nombre des translacomposer. On pourra donc, tout comme dans le cas où sait des vitesses d'un point unique, remplacer autant slations qu'on le voudra par une seule. Inversement, on composer une translation donnée en trois autres, parespectivement à trois axes rectangulaires ou obliques. formules qui résolvent analytiquement les problèmes à la composition et à la décomposition des translations ·lles que nous avons données (p. 37), et qu'il est inutile scrire ici.

#### III. - Composition et décomposition des rotations.

posons maintenant que le mouvement relatif d'un soréduise à une rotation OQ (1), et que l'axe OQ, relati-

marquons à cet égard que, pour définir une rotation relative, il ne is de donner la ligne autour de laquelle s'effectue cette rotation, e la vitesse angulaire et le sens du mouvement : il est indispensable ier le système des trois axes mobiles, par rapport auxquels le corps est le la rotation dont on veut parler. Supposons en effet qu'un de ces t l'axc OQ de la rotation relative : si les deux axes, qui sont perpendià celui-ci, tournent eux-mêmes aussi vite que le corps et dans le ens, il est clair que la rotation apparente sera nulle; et, en général, i'on fera tourner ces axes autour de OQ plus ou moins rapidement que mobile, la rotation apparente se trouvera positive ou négative. rotation est donc absolument indéterminée, tant que le système de aison n'est pas sussisamment désini.

vement immobile, fasse partie d'un système qui tourne lui même autour d'un axe O'P (fig. 107), fixe d'une manière ab solue.

Proposons-nous de composer ces deux mouvements, en commençant par le cas où l'axe de la rotation relative et celui de la rotation d'entraînement sont contenus dans un même plan.

Composition de deux rotations dont les axes se rencontrent.

Soit (fig. 108) un corps solide animé de deux rotations simultanées, autour des axes OP et OQ, qui se rencontrent en 0. Les deux composantes de la vitesse du point d'intersection des deux axes sont nulles : par suite le mouvement composé est une rotation autour d'un axe qui passe par ce point 0. Pour déterminer la direction de cet axe, il faut trouver un deuxième point dont la vitesse soit nulle.

Or, je dis d'abord que ce point doit être cherché dans le plan POQ.

En effet, les deux composantes de la vitesse d'un point situé hors de ce plan ne sont pas dirigées suivant une même droite: elles ne peuvent donc se détruire; et l'axe de la rotation composée ne saurait être en dehors du plan des deux rotations données.

Cela posé, soient m un point pris dans l'intérieur de l'angle des deux axes, x et y les distances du point m aux lignes 0P et 0Q: les deux composantes de la vitesse de ce point sont perpendiculaires au plan POQ; elles sont de sens contraire, comme on le voit aisément en se reportant à nos conventions relatives aux sens des rotations; enfin elles ont pour valeurs absolues respectivement px et qy, p et q étant les vitesses angulaires données. Il suit de là que le point m restera fixe, si l'on a la relation

$$px = qy$$
.

Cette équation détermine la direction de l'axe cherché, laquelle est celle de la diagonale du parallélogramme construit sur les deux lignes OP et OQ, qui représentent à un échelle convenue les vitesses angulaires des deux rotation composantes.

Je dis de plus que la vitesse angulaire de la rotation composée est représentée à l'échelle de la figure par la diagonale OR elle-même; de sorte que cette ligne OR nous fait connaître à la fois la grandeur, la direction et le sens de la rotation qu'il s'agissait de déterminer.

Pour établir ce dernier point, nous remarquerons que le quotient de la vitesse d'un point quelconque du solide par sa distance à la ligne OR est nécessairement constant, puisqu'il a été démontré que le mouvement est une rotation autour de OR; c'est ce quotient qui est la vitesse angulaire cherchée. Désignons par r cette vitesse angulaire, et considérons un point Q situé sur l'axe OQ. L'une des composantes de la vitesse de ce point est nulle, l'autre a pour valeur

$$p \times QH$$
:

d'après ce que nous venons de dire, l'expression de r est

$$r = \frac{p \times QII}{OII'}$$

Or, les deux triangles OPR, OQR sont égaux; les produits OP × QH et OR × QH', qui représentent les doubles de leurs aires, sont donc égaux : c'est-à-dire qu'on a

$$\frac{\text{QH}}{\text{OH}'} = \frac{\text{OR}}{\text{OP}} = \frac{r}{p}.$$

Donc r est égal à OR, puisque OP a été pris égal à  $\rho$ .

Parallélogramme des rotations. — En réunissant les deux résultats qui précèdent, on dira simplement que deux rotations simultanées, autour de deux axes concourants, se réduisent à une rotation unique, représentée par leur résultante géométrique. Cette règle est identique à celle qui se rapporte à la composition de deux vitesses d'un point mobile.

On conclut de là que des rotations en nombre quelconque, s'effectuant autour d'axes qui passent tous par un même point, se réduisent à une seule représentée par la ligne qui ferme le polygone des rotations composantes (1). On en conclut encore

<sup>(1)</sup> Cette représentation lumineuse de la composition des rotations est due à Lagrange.

qu'une rotation quelconque, dont l'axe est donné, peut toujours être remplacée par trois rotations autour de trois axes rectangulaires ou obliques, qui se croisent en un point de l'axe donné.

Composition des rotations autour d'axes parallèles.

Considérons d'abord deux rotations de même sens, et soient AP, BQ (fig. 109) les axes de ces rotations: les deux composantes correspondantes de la vitesse d'un point sont dans un plan perpendiculaire à ces axes; donc tous les points du corps ont des vitesses parallèles à ce plan, et par conséquent le mouvement se réduit à une rotation autour d'un axe parallèle aux axes donnés.

Il est d'ailleurs évident que les points animés d'une vitesse nulle sont situés dans le plan des deux lignes AP, BQ; qu'ils se trouvent entre ces deux lignes, si, comme nous l'avons supposé, les deux rotations sont de même sens; ensin que les distances x et y de ces points aux deux axes doivent satisfaire à la relation

$$px = qy$$
.

On conclut de là que les distances de l'axe de la rotation composée aux axes des rotations composantes sont inversenent proportionnelles aux vitesses angulaires p, q.

Remarquons enfin que la vitesse d'un point de la ligne BQ s'exprime indifféremment par p(x+y) et par ry, si l'on désigne par r la vitesse angulaire autour de l'axe CR que nous venons de déterminer; donc

$$p(x+y)=ry.$$

En remplaçant dans le premier membre de cette équation  $p^x$  par qy, on obtient

$$r = p + q$$
.

Deux rotations p et q, parallèles et de même sens, se composent en une seule égale à leur somme p+q. L'axe de cette rotation est parallèle aux axes donnés, et divise leur distance dans la raison inverse des quantités p et q.

Si les deux rotations p et q étaient de sens contraires f(g, 110), on trouverait aisément :

1º Que le mouvement résultant est une rotation autour d' un

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 147 e parallèle aux axes des rotations p et q, et situé dans le in de ceux-ci;

2º Que cet axe est en dehors de la portion du plan comprise itre les axes AP, BQ, et du côté de l'axe qui correspond à plus grande vitesse angulaire p;

 $3^{\circ}$  Qu'en nommant toujours x et y les distances d'un point et et axe aux lignes AP et BQ, on a la relation

$$px = qy$$
;

 $4^{\circ}$  Enfin, que la rotation résultante a lieu dans le sens de p, que la vitesse angulaire de cette rotation est égale à la ifférence p-q.

Composition d'un nombre quelconque de rotations paralles. — Lorsqu'un solide est animé d'un nombre quelconque e rotations dont les axes sont tous parallèles, on trouve le nouvement de ce solide en composant successivement, et ans un ordre quelconque, les rotations données.

On prendra par exemple deux rotations de même sens, et n en déterminera la résultante; on composera cette résultate avec une troisième rotation de même sens; puis, quand n aura épuisé toutes ces rotations, on traitera de la même anière celles dont les axes ont la direction inverse. On arrièra ainsi à remplacer toutes les rotations données par deux dations seulement: ces deux rotations seront de sens opsé, et leur composition donnera la résultante définitive.

Soient p et q les deux résultantes partielles, D la distance des de ces deux rotations; on a, pour déterminer l'axe de ur résultante, la relation

$$px = qy = q(\mathbf{D} + x);$$

0ù

$$x = \mathbf{D} \frac{q}{p-q}, \quad y = \mathbf{D} \frac{p}{p-q}.$$

Cas singulier. — Si q et p sont très peu différents l'un de autre, la vitesse angulaire, p-q, de la rotation résultante se ouve très petite; et en même temps l'axe de cette rotation éloigne de plus en plus des deux axes donnés.

Vient-on à supposer p et q rigoureusement égaux, on

trouve, en appliquant les règles précédentes, que ces deux rotations équivalent à une rotation nulle, s'effectuant autour d'un axe situé à l'infini. Ceci ne nous apprend absolument rien: sinon que, dans ce cas remarquable, il n'y a plus de points fixes dans le corps; par suite, le mouvement de celui-ci doit changer de nature, et il est facile de démontrer qu'il se réduit à une pure translation.

Soit M (fig. 111) la projection d'un point du corps sur un plan perpendiculaire aux deux axes; joignons MA', MB'. La vitesse du point M est la résultante des vitesses  $M\alpha$ , Nb respectivement perpendiculaires aux rayons MA', MB', et proportionnelles aux longueurs de ces rayons.

Construisons cette résultante Mc. Les triangles Mbc et MA'B' sont semblables, comme ayant un angle égal compris entre côtés proportionnels; on conclut de là : d'une part que la droite Mc est perpendiculaire à AB, et d'autre part que la longueur de cette droite est exprimée par le produit pD, D étant toujours la distance AB. Ces deux résultats sont indépendants de la position du point M.

Ceci prouve que, lorsqu'un solide est animé simultanément de deux rotations égales, contraires, mais non directement opposées, la vitesse est constante en grandeur et en direction pour tous les points de ce corps; et par conséquent le mouvement résultant des deux rotations que nous venons de définir est un pur mouvement de translation.

### Des couples de rotations.

L'ensemble de deux rotations parallèles égales et de sens contraire, mais non directement opposées, forme ce qu'on appelle un couple de rotations, et jouit des propriétés suivantes:

1º Un couple de rotations équivaut à une translation perpendiculaire à son plan, translation dont la vitesse s'obtient en multipliant la vitesse angulaire commune des deux rotations qui constituent le couple par la distance des axes autour desquels ces deux rotations s'effectuent.

Le produit ainsi obtenu, pD, est le moment du couple. 2° Un couple de rotations peut être transporté d'une manière CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 149 quelconque dans son plan ou dans tout autre plan parallèle, et tourné comme on voudra. En effet, tous les couples ainsi obtenus sont équivalents à une même translation : ils sont par conséquent équivalents entre eux.

3º On peut, par la même raison, disposer à volonté de la grandeur de la rotation p, ou de celle du bras de levier D (1), pourvu qu'on n'altère pas le moment du couple.

4º Inversement, une translation quelconque étant donnée, on a le droit de lui substituer un couple situé dans un planperpendiculaire à la direction de la vitesse de la translation, plan passant d'ailleurs par tel point de l'espace que l'on voudra. De plus, on peut choisir arbitrairement dans ce plan la direction commune des deux rotations du couple, ainsi que l'un des deux éléments, p, D, en déterminant l'autre par la relation

$$p\mathbf{D} = \mathbf{v}$$
.

Usage des couples de rotations. — L'idée d'un mouvement de translation est éminemment simple, et il ne peut être question de lui substituer l'image beaucoup moins nette fournie par deux rotations égales et contraires. L'introduction des couples dans la Cinématique doit être considérée comme un pur artifice de raisonnement, propre à simplifier la résolution de certains problèmes.

Transport d'une rotation parallèlement à elle-même. — On Peut par exemple, grâce aux propriétés des couples, remplacer une rotation quelconque OP (fig. 112) par une rotation égale, dont l'axe passe par tel point de l'espace que l'on voudra, 0', plus une translation perpendiculaire au plan OPO'.

Il suffit pour cela de prendre cette translation équivalente au couple (O'P", OP), ce qui est toujours possible: on voit que la réunion de cette translation avec la rotation O'P' produit Précisément la rotation OP.

Application. — Nous nous sommes représenté le mouvement le plus général d'un corps solide en attachant à un point quelconque O de ce corps trois axes animés d'un mouve-

<sup>(1)</sup> La longueur D s'appelle le bras de levier du couple : nous verrons plus tard l'origine de cette dénomination, empruntée au langage de la Statique.

ment de translation dont la vitesse est égale à la vitesse variable OA de ce point : le mouvement du solide, relativement à ces axes, est une rotation OP, dont l'axe passe par le point 0.

Soit O' un autre point quelconque du solide; ajoutons aux deux mouvements OA. OP deux rotations contraires dont les axes soient tous les deux dirigés suivant la parallèle à l'axe OP, menée par le point O', et dont les vitesses angulaires soient égales en valeur absolue à OP. Il est clair que nous n'avons rien changé au mouvement du solide; seulement ce mouvement se présente maintenant comme composé de quatre mouvements simples, savoir : les trois rotations OP, O'P', O'P', et la translation OA, ou O'A' (1).

Mais OP et O'P' forment un couple de rotations; ce couple équivaut à une translation O'B qu'on peut composer avec O'A'; et il ne nous reste plus, outre la translation résultante O'V, que la rotation O'P', laquelle n'est autre chose que la rotation OP, transportée au point O'.

Le mouvement du solide peut être indifféremment considéré comme composé : soit de la translation OA et de la rotation OP, soit de la translation O'V et de la rotation O'P'.

Les diverses décompositions dont un même mouvement est ainsi susceptible donnent lieu aux remarques suivantes:

- 1' Quel que soit le point choisi pour origine des axes mobiles, on trouve toujours une même ligne pour représenter en grandeur et en direction l'axe de la rotation du corps. Cette ligne est évidemment parallèle à l'axe central.
- 2° La translation varie d'un point à un autre : cependant on trouve toujours la même valeur pour tous les points d'une même ligne telle que OP, parallèle à l'axe central.
- 3º La ligne qui, en un point donné, représente la translation, n'étant autre chose que la vitesse du point lui-mème, on voit que la construction qui précède nous fait connaître d'une manière simple la vitesse d'un point quelconque d'un système solide, quand on se donne la translation et la rotation de ce système.
  - 4º Entin, pour déterminer l'axe central, il faut décomposer

<sup>(\*)</sup> Il est évident que la ligne qui représente une translation peut être indifféremment menée par un point quelconque de l'espace.

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 151 la translation OA parallèlement et perpendiculairement à l'axe de la rotation OP (fig. 113).

La composante OM revient à un couple de rotations situé dans un plan perpendiculaire à POM ou à POA. Arrangeonsnous de manière que l'une des rotations du couple détruise la rotation OP: le point O<sub>1</sub>, où l'autre rotation devra être appliquée, est un des points de l'axe central. On trouvera la longueur OO<sub>1</sub> par l'équation

 $OM = OP \times OO_1$ .

Composition des mouvements quelconques.

Pour composer un nombre quelconque de mouvements élémentaires, lesquels se réduisent chacun en particulier à la combinaison d'une translation et d'une rotation, on prendra une origine arbitraire O, et on transportera en ce point toutes les rotations. Ces rotations se composeront toutes en une rotation unique, à laquelle il faudra joindre, pour avoir le mouvement réel, la résultante qu'on obtient en composant toutes les translations données, plus celles qui proviennent du transport des rotations au point O.

Concevons par le point O trois axes quelconques : ce qui précède donne le moyen de décomposer le mouvement d'un solide en trois translations, parallèles aux trois axes, et trois rotations s'effectuant autour de ces mêmes axes.

Ensin tout mouvement élémentaire peut encore être décomposé, et d'une infinité de manières, en deux rotations autour de deux droites non situées dans un même plan. L'une de ces droites peut être prise à volonté (¹); l'autre est la conjuguée de celle-ci, et réciproquement.

<sup>(</sup>¹) Il suit de là qu'une droite peut être amenée d'une position à une autre par l'effet d'une simple rotation autour de sa conjuguée. Il est à remarquer que cette conjuguée est unique, quel que soit le système solide dans lequel on insère la première droite.

Lorsqu'on considère une droite mobile, sans se préoccuper de fixer les trajectoires des divers points de cette droite, il y a une infinité de manières de la faire passer d'une position à la position voisine, au moyen d'une simple rotation. Le lieu des conjuguées qui répondent à ces divers mouvements, c'est-à-dire le lieu des axes des hyperboloïdes de révolution qui se raccor-

### 11 . — MOUTEMENT LELATITY FIGURE SOLIDES QUI SE DEPI DAGUN SONE TAMBÉE SUELCONQUE.

TO SECRE GENERAL. — The analysis of names de mouver of the control of the control

La source de source, and an encontre de sources applications cans l'en les naemnes, resulte ir liament et le la récht de la content de la sitte des mouvemer. En effet, l'est encent du cer le hance pas le mouve.

CONCLOSE ASSOCIATE CONTROL OF A CONTROL OF A

The second transform of the second of the se

tender to the extraction terms of a proper of the entropy of a ladical terms of the entropy of t

A CONTROL OF THE CONT

(c) a construction of the total and the construction of the con

The control of the co

de ne developperal pas davantigo los proprioris, los de cos conjudes quelles s'etendent au cas ou l'on constance un deplacement tim d'une dans l'espace. Censulter les nombreux d'anoires de M. Charles, dejà-

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 153

latif cherché en imprimant à l'ensemble des deux corps un ouvement commun quelconque. Prenons ce mouvement mmun égal et contraire au mouvement de l'un des deux lides : celui-ci se trouvera réduit au repos, et le mouve-ent absolu de l'autre sera précisément le mouvement relatif emandé. Ce mouvement s'obtient, comme on voit, en compsant, par les règles établies dans le paragraphe précédent, mouvement propre du solide avec un mouvement égal et ontraire à celui des trois axes de comparaison.

Appliquons cette solution générale aux cas particuliers les lus intéressants.

PROBLÈME I. — Deux corps tournent en sens inverse autour le deux axes fixes et parallèles C, C', avec les vitesses anguaires respectives  $(\omega)$ ,  $(-\omega')$ : trouver le mouvement relatif du solide (C) par rapport au solide (C').

Solution. — Composer la rotation  $\omega$ , dont l'axe est projeté en C (fig. 114), avec une rotation  $\omega'$  égale et contraire à la rotation C'. Les deux rotations à composer sont de même sens, puisque les rotations données ont été supposées de sens contraire : la résultante est égale à la somme  $\omega + \omega'$ ; et l'axe de cette rotation résultante, axe instantané de la rotation relative, s'obtient en divisant la distance CC', dans le rapport inverse des quantités  $\omega$  et  $\omega'$ .

Le mouvement de (C') par rapport à (C) est une rotation égale et contraire à celle que nous venons de trouver : elle s'effectue autour du même axe A.

Corollaire. — Si le rapport  $\frac{\omega}{\omega'}$  est constant, l'axe déterminé en vertu de la règle précédente occupe une position fixe dans l'espace (1).

PROBLÈME II. — Deux corps assujettis à tourner autour de deux axes fixes et parallèles C, C' sont en contact par deux cames de forme quelconque (cylindrique): trouver le rapport des vitesses angulaires de ces deux corps autour de leurs axes respectifs.

<sup>(&#</sup>x27;) Il n'en mérite pas moins le nom d'axe instantané, car il n'est axe de rotation que dans le mouvement relatif, et il n'est pas relativement fixe.

Solution. — D'après ce que nous venons de voir, le mouvement du corps (C') par rapport au corps (C) est une rotation autour d'un centre instantané  $\Lambda$  (fig. 115), situé sur la ligne CC'.

D'autre part, nous savons que la normale commune à deux courbes qui sont assujetties à rester constamment en contact passe au centre instantané de la rotation relative; donc ce centre n'est autre que le point où la normale MN vient rencontrer la ligne des centres.

Une fois le point A déterminé, nous savons, par le problème précédent, que le rapport des vitesses angulaires est l'inverse de celui des segments CA, C'A.

De là ce théorème déjà établi précédemment, d'une manière indirecte :

Les vitesses angulaires de deux courbes planes qui s'appuient l'une sur l'autre sont en raison inverse des segments déterminés par la normale commune sur la ligne qui joint les centres autour desquels tournent ces deux courbes.

Corollaire. — Pour que le rapport des vitesses angulaires soit constant, il faut et il suffit que la normale commune aux deux cames vienne couper la ligne des centres en un point fixe.

Problème III. — Les choses étant comme dans le problème précédent, trouver l'étendue du glissement relatif.

Soit M le point de contact (fig. 116): au bout d'un temps infiniment petit dt, le contact se fait en un autre point  $M_1$ , et les points primitivement réunis en M se trouvent transportés en n et n'. La distance nn' est, d'après notre définition, l'arc de glissement: arc dont la direction limite est celle de la perpendiculaire à la normale commune.

Considérons le triangle infiniment petit  $\mathbf{M} \, nn'$ , dont les côlés ont pour valeurs

$$\mathbf{M} n = ds = \omega \ dt \times \mathbf{CM},$$
  
 $\mathbf{M} n' = ds' = \omega' dt \times \mathbf{C'M},$   
 $nn' = d\mathbf{S} = v_g dt :$ 

les rapports de ces côtés sont égaux aux rapports des sinus des angles opposés. Mais, les trois côtés du triangle Mnn' étant perpendiculaires respectivement aux droites MA, MC, MC', on

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 155 ut remplacer les angles de ce triangle par les angles égaux més autour du point M, et poser la proportion

 $dS: ds: ds':: \sin \overline{MC, MC'}: \sin \overline{MC', MA}: \sin \overline{MC, MA}.$ 

In conclut de là le rapport de la vitesse de glissement à l'une à l'autre des vitesses angulaires.

Corollaire. — Pour que le glissement élémentaire soit nul, aut qu'on ait

$$\sin \overline{MC}, \overline{MC'} = 0$$
,

st-à-dire que le point de contact des deux courbes soit sur ligne des centres.

PROBLÈME IV. — Déterminer les deux courbes de manière e la transmission du mouvement s'effectue sans glissement que le rapport des vitesses angulaires soit constant.

Solution. — Pour que le glissement soit nul, il faut que le int de contact des profils cherchés soit sur la ligne des cenes de rotation. Si de plus on veut que le rapport des vitesses it constant, ce point doit être un point fixe M de la ligne CC'. Il suit de là que les longueurs CM, C'M sont constantes, et ue par conséquent les courbes décrites par le point M, relaivement aux centres respectifs C et C', sont deux circonféences de cercle (fig. 117). Les rayons de ces circonférences ont déterminés par leur somme, égale à la longueur CC', et ar leur rapport, qui est l'inverse du rapport de vitesses onné.

Scolie. — Si l'on supprime la restriction, sans glissement, point de contact des deux courbes peut être n'importe où : rapport des vitesses ne cessera pas d'être constant et control à même valeur que précédemment, pourvu que la demale commune vienne passer au point de contact M des reonférences dont nous venons de parler; de sorte que, génétriquement, le problème admet une infinité de solutions : dus savons qu'on peut se donner arbitrairement l'une des dux courbes, et que l'autre est l'enveloppe des positions datives de celle-ci.

Nous verrons plus tard, parmi ces solutions en nombre inni, quelles sont celles que la pratique a adoptées. Problème V.— Étant donnée la courbe (C') (fig. 118), miner la courbe (C) de manière que le glissement soit trouver dans cette hypothèse le rapport variable des v simultanées des deux cames.

Solution. — Posons

$$CC' = a$$
,  $CM = r$ ,  $C'M = r'$ ,

et soient  $\theta$  et  $\theta'$  les angles des rayons vecteurs r et r' deux axes CP, C'P', fixés respectivement aux centres C

La courbe  $(r, \theta)$  devant être tangente au point M à la co  $(r', \theta')$ , on a les relations suivantes :

$$(1) r+r'=a,$$

$$(2) r \frac{d\theta}{dr} = r' \frac{d\theta'}{dr'}.$$

Comme on tire de l'équation (1)

$$(3) dr = -dr',$$

on voit que l'équation (2) se réduit à

$$rd\theta = -r'd\theta'(1):$$

c'est l'équation différentielle de la courbe cherchée.

Une fois que l'on connaît r en fonction de r', on a pour le port des vitesses

$$m = \frac{r}{r'}.$$

Problème VI. — Réciproquement, le rapport variable vitesses étant donné, trouver les deux courbes (C) et (C glissement devant toujours être nul.

La solution analytique de ce problème inverse est foi

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2} = \sqrt{dr'^2 + r'^2} d\theta'^2 = ds'.$$

Il résulte de cette équation que les arcs parcourus simultanément point de contact sur les deux courbes sont égaux.

<sup>(1)</sup> On vérisse que le mouvement est bien un roulement simple; en

composition Description of the state of the Appartions qui résolvent

incheration.

In teneralement,

memeralement,

memeralement,

ett. as e donne la loi du mou

pett. as e donne l Fangic 5 qui ...

Scolie. -- Quand on a trough on peut, sans cesser de satisfant courbes de la manière de la manière de la manière de la manière de la temps, la question, déforment de la question, déforment de la question, déforment de la question, déforment de la question de la que se la question de la q

on réduira tous les angues
On réduira tous les angues
Quelconque, rapport qui do la question, déforment
consideréduits, on le même pour longue de le même pour le même pour longue de le même pour le même p On réduira conque, rapport qui quelconque, rayons vecteurs quelconque de la même pour consta des longueurs des longu 

celles des ...

nues répondront à 101.

PROBLEME VII. — Un

(fig. 119): trouver son

corps animé d'un mouve ...

courne autour d'un axe C'

de translation dans le sens de PROBLEMB

(sig. 119): trouver son

corps animé d'un mouve recomment tourne autour d'un axe comment par rapport à un autre

de translation dans le sens de

Solution. — On passe
en supposant que le centre problèmes précédents à celui-ci
le ma de la translation.

Pour résoudre le mê de la translation.

Pour résoudre le mê de la translation.

Problème directement, il faut Pour résoudre le la Pour résoudre la Pour résoudre le la Pour réso translation donnée. Ren avec une translation contraire à la plaçons cette translation contraire à la cons l'une des rotations du par un translation donnee.

couple de rotations et propos cette translation par un translation (C'). ce ani est tonione du couple couple de rotations configure des rotations du couple de contraire à la ronons l'une des rotations du couple de mouvement composé se trouvera simplement couple simplement couple simplement couple de couple simplement couple de rotations couple de rotation égale et contraire a la collation (C'), ce qui est toujours possible: le mouvement composé se trouvera simplement représible: le mouvement.

senté par l'autre rotation du couple, laquelle est égale et senté par l'autre l'arie du couple, laquelle est égale cette rotation le même sens. La position A de l'axe de cette rotation est déterminée par

•

lant la vitesse de la translation donnée (1).

Le point A n'est autre chose que le point du corps tournant, dons le vitesse v. et dirigée dans le

On obtient donc le mouvement relatif en transportant la rotation (C') parallèlement à elle-même, en un certain point de la perpendiculaire abaissée du centre C' sur la direction de la vitesse de la translation.

PROBLÈME VIII. — Deux corps tournent uniformément autour de deux axes non situés dans le même plan : trouver le mouvement relatif.

Solution. — Soient (fig. 120) Pp, Qq les axes des deux rotations données. Menons la plus courte distance PQ de ces deux droites, et soit h la longueur de cette plus courte distance.

Pour avoir le mouvement relatif du deuxième corps, il faut composer sa rotation Qq avec une rotation  $Pp_1$ , égale et contraire à la rotation de l'autre solide.

Introduisons deux rotations contraires  $Qp_2$ ,  $Qp_3$ , égales à p en valeur absolue : nous n'aurons rien changé au mouvement relatif cherché. Or les rotations q et  $p_2$  se composent en une seule r; et l'on a en outre le couple  $(p_1, p_3)$ , lequel équivant à une translation QA perpendiculaire au plan  $PQp_2$ .

Le mouvement relatif se compose de la rotation Qr et de la translation QA, dont la vitesse est représentée par le produit ph.

PROBLÈME IX. — Les choses étant comme dans le problème précédent, déterminer l'axe de rotation glissant du mouvement relatif.

Solution. — Décomposer la translation QA (fig. 121) en deux, dont l'une QB soit dirigée suivant l'axe de la rotation résultante, l'autre QC étant perpendiculaire à cet axe: on a

$$QB = ph \sin \overline{p, r},$$

$$QC = ph \cos \overline{p, r}.$$

Remplaçons QC par un couple dont l'une des rotations soit égale et contraire à r: l'autre s'effectuera autour d'un axe contenu dans le plan PQr. Soit OR ce nouvel axe, et z le bras de levier du couple, c'est-à-dire la distance QQ, on aura

$$rz = ph \cos \overline{p, r}$$
.

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 159 La ligne ainsi déterminée n'est autre chose que l'axe de tation glissant.

On déduit de l'équation précédente

$$z = \frac{ph\cos\overline{p,r}}{r}, \qquad h-z = \frac{qh\cos\overline{q,r}}{r},$$

n ayant égard à la relation évidente

$$r = p \cos p, r + q \cos \overline{q, r}.$$

)onc

$$\frac{z}{h-z} = \frac{p \cos \overline{p, r}}{q \cos \overline{q, r}} = \frac{\cot \overline{p, r}}{\cot \overline{q, r}},$$

ar

$$\frac{p}{q} = \frac{\sin \overline{q, r}}{\sin \overline{p, r}}.$$

Pour construire z, inscrivons dans la projection horizontale de l'angle des axes donnés, et perpendiculairement à l'axe de la rotation résultante, une longueur  $P_1Q_1=PQ=h$ ; cette ligne est divisée au point I dans le rapport demandé. En effet, on a

$$QI = Q_1 I \cot \overline{q, r} = IP_1 \cot \overline{p, r},$$

ďoù

$$\frac{\mathbf{Q}_1\mathbf{I}}{\mathbf{IP}_1} = \frac{z}{h-z}.$$

Scolie. — Quand les axes sont rectangulaires, les angles désignés par  $\overline{p,r}$  et  $\overline{q,r}$  sont complémentaires; donc

$$\frac{p}{q} = \cot \overline{p, r} = \frac{1}{\cot \overline{q, r}}, \qquad \frac{z}{h-z} = \frac{p^2}{q^2}.$$

Théorème. — L'axe de rotation glissant divise la plus courte distance des deux axes, supposés rectangulaires, dans le rapport inverse du carré des vitesses p et q.

Autrement : les vitesses angulaires des deux arbres sont entre elles inversement comme les racines carrées des distances des axes à l'axe instantané (1).

<sup>(1)</sup> Et non comme ces distances elles-mêmes, ainsi que l'ont écrit plusieurs auteurs.

PROBLEME X. — Déterminer les deux surfaces réglées que décrit l'axe instantané dans l'intérieur de chacun des deux corps.

Considérons seulement le cas où le rapport  $\frac{p}{q}$  est constant : l'axe instantané est fixe dans l'espace, mais il ne l'est pas dans les deux corps; et ses positions successives tracent respectivement deux hyperboloïdes de révolution qui, dans le mouvement, se touchent constamment tout le long de la génératrice commune.

Scolie. — Il est facile de vérifier a posteriori que ces deux surfaces satisfont à la condition nécessaire et suffisante pour le raccordement des hyperboloïdes de révolution.

En effet, les rayons R et  $R_1$  des cercles de gorge de ces hyperboloïdes sont respectivement égaux à z et h-z; les inclinaisons i et  $i_1$  de la génératrice sur chaque axe sont les angles que nous avons désignés par q, r et p, r. Donc l'équation

$$z \cot \overline{q, r} = (h - z) \cot \overline{p, r}$$

revient à la relation que nous connaissons :

$$R \cot i = R_1 \cot i_1$$
.

# § XV. — Théorie analytique de la rotation autour d'un point.

Après avoir établi géométriquement les théorèmes relatifs à l'existence et aux propriétés de l'axe instantané de rotation dans le mouvement d'un corps autour d'un point fixe, ainsi que ceux qui se rapportent à la composition des rotations, il ne sera pas inutile de montrer comment l'analyse s'appliqué à ce genre de questions. Il importe en même temps de calculer, une fois pour toutes, les formules de Géométrie an alytique dont nous aurons plus tard à faire un usage continue dans l'importante théorie de la rotation des corps.

Nous nous bornerons d'ailleurs au cas où il y a un point dans le système, et nous démontrerons analytiquement:

1º Que dans le mouvement d'un corps autour d'un points, il y a toujours dans ce corps une infinité de points sit

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 161 sur une même ligne droite, points animés à un instant donné d'une vitesse nulle;

- 2º Que les vitesses de tous les autres points du solide sont les mêmes que si le corps tournait effectivement autour de cette droite dont la vitesse est nulle, droite qui porte le nom d'axe instantané ou spontané de rotation;
- 3° Enfin que ces vitesses sont encore les mêmes que si le corps tournait simultanément autour de trois axes rectangulaires quelconques (menés par le point fixe), avec des vitesses angulaires représentées par les projections sur ces trois axes de la vitesse angulaire autour de l'axe instantané.

Il suffit, pour établir ces propositions, de différentier les formules ordinaires de la transformation des coordonnées, en appliquant ces formules au passage d'un système d'axes liés au corps à un système fixe dans l'espace. Nous supposerons ces deux systèmes rectangulaires.

Prenons pour origine le point fixe; soient OX<sub>1</sub>, OY<sub>1</sub>, OZ<sub>1</sub> (*fig.* 122) trois axes rectangulaires immobiles par rapport au corps, et OX, OY, OZ trois autres axes fixes dans l'espace.

Un point du solide est déterminé à un instant quelconque par ses coordonnées  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ , prises par rapport aux axes mobiles, et par les positions de ces axes au même instant : positions qu'on définit en donnant les neuf cosinus des angles formés par les axes mobiles avec les axes fixes.

Si l'on pose, pour abréger,

$$a = \cos \overline{X_1}, \overline{X},$$
  $a' = \overline{Y_1}, \overline{X},$   $a'' = \cos \overline{Z_1}, \overline{X},$   
 $b = \cos \overline{X_1}, \overline{Y},$   $b' = \overline{Y_1}, \overline{Y},$   $b'' = \cos \overline{Z_1}, \overline{Y},$   
 $c = \cos \overline{X_1}, \overline{Z},$   $c' = \overline{Y_1}, \overline{Z},$   $c'' = \cos \overline{Z_1}, \overline{Z}(1),$ 

on a les expressions suivantes pour les coordonnées du point  $(x_1, y_1, z_1)$ , considérées par rapport aux axes OX, OY, OZ:

$$x = ax_1 + a'y_1 + a''z_1,$$
  
 $y = bx_1 + b'y_1 + b''z_1,$   
 $z = cx_1 + c'y_1 + c''z_1.$ 

<sup>(1)</sup> Ces neuf cosinus sont les mêmes à chaque instant pour tous les points du corps; mais ils varient pendant le mouvement. Ce sont donc des fonctions du temps, et du temps seulement.

Ces cosinus satisfont aux relations que l'on connaît.

Différentions ces équations, en considérant  $x_1, y_1, z_1$  comme des constantes; nous obtiendrons les composantes de la vitesse du même point, projetée sur les trois axes fixes:

$$egin{aligned} rac{dx}{dt} &= arphi_x = x_1 rac{da}{dt} + y_1 rac{da'}{dt} + z_1 rac{da''}{dt}, \ rac{dy}{dt} &= arphi_y = x_1 rac{db}{dt} + y_1 rac{db'}{dt} + z_1 rac{db''}{dt}, \ rac{dz}{dt} &= arphi_z = x_1 rac{dc}{dt} + y_1 rac{dc'}{dt} + z_1 rac{dc''}{dt}. \end{aligned}$$

Cela posé, je dis en premier lieu que le mouvement du corps est une rotation autour d'un axe que nous allons déterminer.

Cherchons les projections  $v_{x_i}$ ,  $v_{y_i}$ ,  $v_{z_i}$  de la vitesse de notre point sur les axes mobiles.

On obtient  $v_{x_1}$  en multipliant respectivement  $v_x$ ,  $v_y$ ,  $v_z$  par a, b, c, et ajoutant; l'expression à laquelle on arrive présente ceci de remarquable : qu'elle ne contient pas de terme en  $x_1$ . On a en effet

$$a\frac{da}{dt} + b\frac{db}{dt} + c\frac{dc}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot \frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2),$$

quantité identiquement nulle, puisque la somme  $a^2 + b^2 + c^3$  est égale à l'unité.

Il suit de là que l'expression de  $v_{x_1}$  se compose uniquement de termes multipliés par  $y_1$  ou par  $z_1$ : nous la mettrons sous la forme

$$qz_1-ry_1$$

les coefficients q et r satisfaisant aux relations

$$q=arac{da''}{dt}+brac{db''}{dt}+crac{dc''}{dt}, \ -r=arac{da'}{dt}+brac{db'}{dt}+crac{dc'}{dt}.$$

Si on calcule  $v_{\gamma_1}$  par le même procédé, on trouve naturellement zéro pour le coefficient de  $y_1$ ; de plus, il arrive  $q^{ue}$  le coefficient de  $x_1$ 

$$a'\frac{da}{dt} + b'\frac{db}{dt} + c'\frac{dc}{dt}$$

**EXPITE IV.** — **COMPOS est**  $r \neq r$ ,  $r \neq t$  **de** signe con. r. **de**  $r \neq r$  a dire a  $\sqrt{r^2} = q^2$  de  $r^2$ . **a** la fois la direction s'effectuant avec  $r \neq r$ . **de**  $r \neq r$  a dire a  $\sqrt{r^2} = q^2$  de  $r^2$ . **de**  $r \neq r$  a direction vitesse angulaire

$$\frac{d}{di}u$$

!- . - ; rielle on déduit

$$\frac{i \cdot \iota}{\cdot \ell \iota} + b' \frac{db}{dt} + c' \frac{dc}{dt}$$

On a donc en définitive

Cela posé, il l'esses compoa celles qui ls rotations (ON), ON), l's sommes (des trois

·n faisant

$$-p = a' \frac{da'}{dt}$$
even III,
even sion
evalues

in trouverait de même

$$v_z = pv$$

es coefficients p et q étant les mem. lans les expressions de  $c_{x_1}$  et  $c_{y_2}$ .

Nous verrons tout à l'heure la ...;

v. 4, r (1), qui jouent le principal ron

pui jusqu'ici représentent simplement

certaines fonctions des neuf cosinus et a

$$\begin{aligned} v_{x_1} &= q z_1 - r_1 \\ v_{y_1} &= r x_1 - p \\ v_{z_1} &= p y_1 - q x \end{aligned}$$

(1) On peut des à présent remarquer, avoi M. 1.
2011, q dt, rdt, représentent respectivement le magintes axes mobiles avec sa position infiniment voi des fixes les positions initiales des axes mobile miner la position de ces axes au bout du temp de

Différentions ces équations, en co des constantes; nous obtiendrons tesse du même point, projetée sur

$$\frac{dx}{dt} = c_x - x_1 \frac{da}{dt} + y$$

$$\frac{dy}{dt} = c_y = x_1 \frac{db}{dt} + y$$

$$\frac{dz}{dt} = c_z = x_1 \frac{dc}{dt} - y$$

Cela posé, je dis en premier corps est une rotation autour d' miner.

Cherchons les projections  $c_{x}$ . point sur les axes mobiles.

On obtient  $v_{x_i}$  en multipliant "  $\cdot$ b, c, et ajoutant; l'expression 3 զում ceci de remarquable : qu'elle ne On a en effet

$$a\frac{da}{dt} + b\frac{db}{dt} + c\frac{dc}{dt}$$
 sint  $a$ :

quantité identiquement nulle est égale à l'unité.

Il suit de là que l'expressio... de termes multipliés par  $v_1$ la forme

$$q = \sin^2 \Omega$$

les coefficients q et r satisfaté unce du pe

$$q = a \frac{da}{dc} = \frac{dk}{(\text{connelle } i)}$$
 $r = a \frac{da}{cc} = \text{perpendicul}$ 

Si on calcule  $v_{y_i}$  par le  $v_{z_i} = z_1 v_{z_i} + z_1 v_{z_i} + c$  lement zéro pour le  $\operatorname{coef}^{v_i \cdot v_{z_i}}$ le coefficient de  $x_1$ *a. da - .* . points du c

dt anait effective

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 165 diroite dont la vitesse est nulle, cette rotation s'effectuant avec une vitesse angulaire égale à  $\omega$ , c'est-à-dire à  $\sqrt{p^2 + q^2 + r_1^2}$ .

Les formules précédentes déterminent à la fois la direction de l'axe instantané de rotation, et la vitesse angulaire du mouvement correspondant.

Décomposition de la rotation instantanée. — Cela posé, il est facile de voir qu'on arriverait pour les vitesses composantes à des expressions parfaitement identiques à celles qui précèdent, si l'on supposait le corps animé de trois rotations simultanées, p, q, r, s'effectuant autour des lignes  $OX_1$ ,  $OY_1$ ,  $OZ_1$  (c'est-à-dire si l'on prenait pour  $v_{x_1}$ ,  $v_{y_1}$ ,  $v_{z_1}$  les sommes des valeurs qu'on obtiendrait séparément si chacune des trois rotations p, q, r existait seule).

En effet, la rotation p (fig. 123) donne lieu à une vitesse HI, perpendiculaire à l'axe  $OX_1$ ; cette vitesse a pour expression  $p\sqrt{y_1^2+z_1^2}$ , et ses projections sur les trois axes sont égales respectivement à

o, 
$$-pz_1$$
,  $py_1$ .

De même, les rotations q et r fournissent

$$qz_1,$$
 o,  $-qx_1,$   $-ry_1,$   $rx_1,$  o.

En faisant la somme de ce qui se rapporte à chacun des rois axes respectivement, on trouve pour les composantes  $v_{x_i}$ ,  $v_{z_i}$ ,  $v_{z_i}$  des expressions qui ne diffèrent pas de celles qui ont été écrites plus haut.

Des quantités p, q, r. — Il suit de là que les fonctions que nous avons désignées par les lettres p, q, r sont les composantes de la rotation instantanée suivant les axes mobiles  $OX_1$ ,  $OY_1$ ,  $OZ_1$ . Nous venons de voir comment ces fonctions se trouvent déterminées, quand on connaît les neuf cosinus en fonction du temps : on a

$$p = a'' \frac{da'}{dt} + b'' \frac{db'}{dt} + c'' \frac{dc'}{dt},$$
 $q = a \frac{da''}{dt} + b \frac{db''}{dt} + c \frac{dc''}{dt},$ 
 $r = a' \frac{da}{dt} + b' \frac{db}{dt} + c' \frac{dc}{dt}.$ 

7.

PREMIÈRE SECTION. -- Grandi nous out servi a lass 164 on annule à la fois ces trois quantito tangulaires à un susen

$$\frac{x_1}{P} = \frac{y_1}{n}$$
 ment arbitraires. (1)
mutités seulement.
mairement, d'après  $\bar{L}$ .

Or, ces équations sont cel'e s, sont : les points ont à l'instant ces : le l'on désigne par 5; trouve démontrée la premier par la trace OA du plan X ! proposions d'établir.

La droite immobile . . . . même trace avec OX1. axes mobiles des angles  $\cdots$  feients a, a', a'', b, b', b'', c.

 $x = \cos \cos 3\theta p$ , q, r, on trouve

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} + \cos z \frac{d\mathcal{L}}{dt},$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} + \sin z \frac{d\mathcal{L}}{dt},$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt}$$

.. v cont dans le cours de deuxie e vons les relations qui existent et ood un corps solide autour d'un p . Assent sur les divers points de ce co

#### HEORIE ANALYTIQUE DES MOUVEMENTS RELATIFS.

ent, comme précédemment (p. 83), ξ, η, ζ les coordonsoin point mobile M, par rapport à trois axes fixes; ξ', es coordonnées, prises par rapport aux mêmes axes, origine mobile O.

ent entin x, y, z les coordonnées de notre mobile par et à trois axes passant par cette origine O. Nous avons fait

$$\begin{array}{ll}
a = \cos \overline{x}, \, \overline{\xi}, & a' = \cos \overline{y}, \, \overline{\xi}, & a'' = \cos \overline{z}, \, \overline{\xi}, \\
b = \cos \overline{x}, \, \overline{\eta}, & b' = \cos \overline{y}, \, \overline{\eta}, & b'' = \cos \overline{z}, \, \overline{\eta}, \\
c = \cos \overline{x}, \, \overline{\zeta}, & c' = \cos \overline{y}, \, \overline{\zeta}, & c'' = \cos \overline{z}, \, \overline{\zeta},
\end{array}$$

cela posé nous avons écrit les formules qui lient les coornnées apparentes aux coordonnées absolues sous la forme ivante :

) 
$$\begin{cases} \xi = \xi' + ax + a'y + a''z, \\ n = n' + bx + b'y + b''z, \\ \zeta = \zeta' + cx + c'y + c''z. \end{cases}$$

Désignons par V la vitesse absolue du point mobile, par V<sub>r</sub> vitesse relative, par V<sub>e</sub> la vitesse d'entraînement.

Cette dernière est la vitesse absolue d'un point qui aurait à natant considéré les mêmes coordonnées que le point M, ais qui resterait en repos relatif : on a donc, pour ce point éal,

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0, \quad \frac{dz}{dt} = 0;$$

par conséquent on trouvera les composantes de sa vitesse différentiant par rapport au temps les équations (2), sans ure varier les coordonnées apparentes x, y, z:

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{e(\xi)} = \frac{d\xi'}{dt} + x \frac{da}{dt} + y \frac{da'}{dt} + z \frac{da''}{dt}, \\ \mathbf{V}_{e(\eta)} = \frac{d\eta'}{dt} + x \frac{db}{dt} + y \frac{db'}{dt} + z \frac{db''}{dt}, \\ \mathbf{V}_{e(\zeta)} = \frac{d\zeta'}{dt} + x \frac{dc}{dt} + y \frac{dc'}{dt} + z \frac{dc''}{dt}. \end{cases}$$

£ + , - 1

Les mêmes équations (2), si on les différentie en tenant compte du mouvement apparent du mobile, fournissent les projections de la vitesse absolue sur les axes fixes; on a, en ayant égard aux relations (3):

$$\begin{cases}
V_{\xi} = V_{e(\xi)} + a \frac{dx}{dt} + a' \frac{dy}{dt} + a'' \frac{dz}{dt}, \\
V_{\eta} = V_{e(\eta)} + b \frac{dx}{dt} + b' \frac{dy}{dt} + b'' \frac{dz}{dt}, \\
V_{\zeta} = V_{e(\zeta)} + c \frac{dx}{dt} + c' \frac{dy}{dt} + c'' \frac{dz}{dt}.
\end{cases}$$

Or les dérivées  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$  sont les projections de la vitesse relative sur les axes mobiles; et l'on a, en se reportant à la signification des coefficients a, b, c, a', ...,

(5) 
$$\begin{cases} a\frac{dx}{dt} + a'\frac{dy}{dt} + a''\frac{dz}{dt} = V_{r(\xi)}, \\ b\frac{dx}{dt} + b'\frac{dy}{dt} + b''\frac{dz}{dt} = V_{r(\eta)}, \\ c\frac{dx}{dt} + c'\frac{dy}{dt} + c''\frac{dz}{dt} = V_{r(\zeta)}. \end{cases}$$

Ces relations permettent de mettre les équations (4) sous la forme

(6) 
$$\begin{cases} V_{\xi} = V_{e(\xi)} + V_{r(\xi)}, \\ V_{\eta} = V_{e(\eta)} + V_{r(\eta)}, \\ V_{\zeta} = V_{e(\zeta)} + V_{r(\zeta)}. \end{cases}$$

Donc:

THEOREME I. — La vitesse absolue est la résultante de la vitesse d'entraînement et de la vitesse relative;

ou bien

La vitesse relative est la résultante de la vitesse absolue de la vitesse d'entraînement prise en sens contraire.

Pour avoir les relations qui existent entre les accélérationiel la faut différentier une seconde fois les équations (2). Les productions (2) de la faut différentier une seconde fois les équations (2).

CHAPITRE IV. — COMPOSITION DES MOUVEMENTS D'UN SOLIDE. 169

miers membres des équations qu'on obtient par cette opération sont les composantes de l'accélération absolue du Point M, projetée sur les trois axes fixes; quant aux deuxièmes membres des mêmes équations, on peut en grouper tous les termes sous les trois divisions suivantes:

1º Ceux qui ne contiennent pas les dérivées des coordonnées apparentes : termes dont la somme fournit les composantes de *l'accélération d'entraînement*;

2º Ceux qui contiennent les dérivées secondes de ces mêmes Coordonnées apparentes. On reconnaît comme précédemment que ceux-ci représentent les projections de *l'accélération relative* sur les axes fixes:

3º Enfin les termes qui restent en dehors des deux premières catégories, c'est-à-dire ceux qui sont fonction des composantes  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$  de la vitesse relative.

En ayant égard à ces remarques et faisant usage de nos notations habituelles, nous écrirons les équations dont il s'agit sous la forme suivante :

$$(7) \begin{cases} \mathbf{J}_{\xi} = \mathbf{J}_{e(\xi)} + \mathbf{J}_{r(\xi)} + 2\left(\frac{da}{dt}\frac{dx}{dt} + \frac{da'}{dt}\frac{dy}{dt} + \frac{da''}{dt}\frac{dz}{dt}\right), \\ \mathbf{J}_{\eta} = \mathbf{J}_{e(\eta)} + \mathbf{J}_{r(\eta)} + 2\left(\frac{db}{dt}\frac{dx}{dt} + \frac{db'}{dt}\frac{dy}{dt} + \frac{db''}{dt}\frac{dz}{dt}\right), \\ \mathbf{J}_{\zeta} = \mathbf{J}_{e(\zeta)} + \mathbf{J}_{r(\zeta)} + 2\left(\frac{dc}{dt}\frac{dx}{dt} + \frac{dc'}{dt}\frac{dy}{dt} + \frac{dc''}{dt}\frac{dz}{dt}\right). \end{cases}$$

Il faut maintenant projeter toutes les lignes dont nous nous occupons sur les axes mobiles (1): pour cela ajoutons les trois équations (7) multipliées respectivement, d'abord par a, b, c, puis par a', b', c', enfin par a'', b'', c''.

Remarquons, avant de faire le calcul, que les cosinus qui figurent dans les équations précédentes définissent le mouvement du système solide de comparaison (système que nous réduisons pour plus de clarté aux seules lignes Ox, Oy, Oz),

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas oublier que les axes mobiles sont nos véritables axes coordonnés; les axes fixes sont de simples lignes auxiliaires, dont il ne restera plus de traces à la fin des opérations.

relativement à trois axes menés par l'origine mobile 0, parallèlement à  $C\xi$ ,  $C\eta$ ,  $C\zeta$ .

Nous savons que ce mouvement, sur lequel nous n'avons fait aucune hypothèse, est une rotation instantanée autour d'un axe passant au point O (1); et nous avons trouvé dans le paragraphe précédent les expressions des projections de cette rotation sur les axes mobiles:

(8) 
$$\begin{cases} p = a'' \frac{da'}{dt} - b'' \frac{db'}{dt} + c'' \frac{dc'}{dt}, \\ q = a \frac{da''}{dt} + b \frac{db''}{dt} + c \frac{dc''}{dt}, \\ r = a' \frac{da}{dt} + b' \frac{db}{dt} + c' \frac{dc}{dt}. \end{cases}$$

Or il est très remarquable que ces quantités, qui restent les mêmes quels que soient les axes fixes, soient précisément les seules fonctions des neuf cosinus qui subsistent dans les résultats auxquels nous voulons arriver.

En effet, si nous effectuons les opérations indiquées plus haut, et que nous résolvions les relations obtenues par rapport aux composantes de l'accélération relative, il vient

(9) 
$$\begin{cases} \mathbf{J}_{r(x)} = \mathbf{J}_x - \mathbf{J}_{e(x)} + 2\left(r\frac{dv}{dt} - q\frac{dz}{dt}\right), \\ \mathbf{J}_{r(y)} = \mathbf{J}_y - \mathbf{J}_{e(y)} + 2\left(p\frac{dz}{dt} - r\frac{dx}{dt}\right), \\ \mathbf{J}_{r(z)} = \mathbf{J}_z - \mathbf{J}_{e(z)} + 2\left(q\frac{dx}{dt} - p\frac{dy}{dt}\right). \end{cases}$$

Theoreme II. — L'accélération relative est la résultante l'accélération absolue, de l'accélération d'entraînement préen sens contraire, et d'une accélération complémentaire qu'appelle accélération centrifugé composée.

Il résulte des formules (9) que les composantes de cet

<sup>(&#</sup>x27;) Cette rotation reste la même, en grandeur et en direction, quel que soit le point du système auquel on place l'origine O (p. 150).

TRACTY ACCORDENDED ON HIS VALUES SULVEDORS :

$$\mathbf{Y} = \mathbf{I} \cdot \frac{\dot{\mathbf{E}}}{dt} - t \frac{\mathbf{E}}{dt}$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{I} \cdot t \frac{\mathbf{E}}{dt} - \frac{\mathbf{E}}{dt}$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{I} \cdot t \frac{\dot{\mathbf{E}}}{dt} - \mathbf{I} \cdot \frac{\dot{\mathbf{E}}}{dt}$$

On excelut facilement de ces relations que l'acceleration centrilure composer est perpendiculaire à la vuesse relative et à l'acc instantance de la rotation d'entrainement, enfin qu'elle à pour expression.

### Mouvements relatifs terrestres.

Occupons nous specialement des movvements rapportes à des repères choisis sur le giobe terrestre, et voyons ce que les formules précédentes neviennent dans ce cas particulier.

Prenons pour axe des z la verticale du heu d'où l'on observe fig. 125,, pour axe des z la tangente au meridien de ce lieu, dirigée vers le nord, enfin pour axe des y la tangente au farallèle dans le sens du mouvement diurne : nous aurons l'our les projections de la rotation terrestre sur ces trois aves

$$y = -n \sin h,$$
  

$$q = 0,$$
  

$$r = -n \cos h.$$

À étant le complément de la latitude du lieu, et a la vaient absolue de la rotation diurne, suit e, ococyé.

Les composantes de l'acceleration centrifuge composee son:

(11) 
$$\mathbf{X} = -2n\cos\lambda \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

$$\mathbf{Y} = n(\cos\lambda \frac{d\mathbf{x}}{dt} - \sin\lambda \frac{d\mathbf{z}}{dt}).$$

$$\mathbf{Z} = n\sin\lambda \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

relativement à trois axes menés mut librement dans le de: e corps suit à peu pes an lèlement à CE, Cn, Cz.

Nous savons que ce mouven court de départ. de sor : ma fait aucune hypothèse, est one oximation, néglicer de len d'un axe passant au point to 🥶 a vitesse du mobile. Geran a paragraphe précédent les

rotation sur les axes no

verticale,  $\frac{dz}{dt}$ , elle est pentre.

P sa dirigé de bas en hau; une et par suite le corps consumi u du côté de l'orient.

P sa dirigé de bas en hau; une u du côté de l'orient.

P sa dirigé de bas en hau; une u de que la vitesse u est positie; (8)

ः negative, ce qui indique धाः 🍱

Or il est très le mais le sud. Celle-ci est du decrete les mêmes quels que la reviation orientale étant consideré les seules fonctione : resultats are

En er : Laut, et « port aux

## DEUXIÈME SECTION.

THEORIE DES MÉCANISMES OU ÉLÉMENTS DE MACHINES.

## CHAPITRE PREMIER.

ÉRALITÉS SUR LES MACHINES, ET SUR LES TRANSMISSIONS OU TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT.

l'oute machine est destinée à accomplir certaines opérans mécaniques, et suppose l'existence de deux choses, indédamment de la machine elle-même. Ces deux choses sont : une puissance motrice; 2° un ouvrage à faire. La machine un intermédiaire qui donne au moteur la facilité d'exéter l'ouvrage proposé.

Jne machine se compose de trois parties principales:

Le récepteur, qui reçoit directement l'effort du moteur; appareil est variable selon la nature de la force dispole: ce sera, par exemple, une manivelle, si l'on emploie orce de l'homme, une roue, s'il s'agit d'utiliser un cours u, un piston pour la tension de la vapeur, etc. La théorie récepteurs dépend de la combinaison des lois de la Dynaue avec les principes physiques qui sont relatifs aux divers its capables de servir comme moteurs.

L'outil ou opérateur, qui se trouve en contact immévec la matière à travailler. C'est une lime, un marteau, compe, un soufflet, etc. La connaissance pratique des sest un des objets des études spéciales à chaque profession. La théorie de ces appareils est d'ailleurs fondée, comme celle des récepteurs, sur les principes généraux de la Dynamique rationnelle.

III. Enfin, la transmission de mouvement, c'est-à-dire les pièces ou mécanismes interposés entre le récepteur et l'outil, pour que le mouvement du premier détermine sur le second le mouvement qui correspond à l'ouvrage à effectuer.

Notre deuxième Section est consacrée à l'étude géométrique des transmissions. Cette étude, exclusivement basée sur les considérations développées dans la Section précédente, fait partie de la Cinématique, telle que nous l'avons définie d'après l'illustre auteur de l'Essai sur la Philosophie des Sciences (1): on pourrait l'intituler Cinématique appliquée, par opposition à la Cinématique pure. De toutes les branches de la Mécanique, il n'en existe pas dont la connaissance approfondie soit plus indispensable aux praticiens.

Elle ne suffit pourtant pas: et nous avons eu déjà occasion de dire qu'on se tromperait grandement si l'on croyait pouvoir inventer et exécuter des combinaisons d'organes, sans se préoccuper des efforts qui doivent s'exercer par l'intermédiaire de ces organes. Mais d'un autre côté les rapports des vitesses de tous les points d'une machine sont du domaine de la Géométrie: ces rapports ne dépendent en aucune façon des causes appelées à faire naître ou à entretenir le mouvement de la machine. Il est donc possible de soumettre les mécanismes de transmission à une première étude purement

<sup>(1) «</sup> La Cinématique, dit Ampère (p. 51), doit étudier les différents is struments à l'aide desquels on peut changer un mouvement en un autre; » en sorte qu'en comprenant, comme c'est l'usage, ces instruments sous le » nom de machines, il faudra définir une machine, non pas comme on fait » ordinairement, un instrument à l'aide duquel on peut changer la di- » rection et l'intensité d'une force donnée, mais bien un instrument à l'aide duquel on peut changer la direction et la vitesse d'un mouve- » ment donné. On rend ainsi cette définition indépendante de la considération des forces qui agissent sur la machine; considération qui ne peul » servir qu'à distraire l'attention de celui qui cherche à en comprendre le » mécanisme. Pour se faire une idée nette, par exemple, de l'engrenage à » l'aide duquel l'aiguille des minutes d'une montre fait douze tours, tandis » que l'aiguille des heures n'en fait qu'un, est-ce qu'on a besoin de s'occu- » per de la force qui met la montre en mouvement? »

géométrique, dans laquelle il ne sera question, ni de la force motrice, ni de la résistance à vaincre; mais il est bien entendu que la mécanique des forces pourra toujours opposer son veto à la marche, surtout à la marche fructueuse, de tout engin créé sans sa participation.

L'introduction de la théorie des mécanismes dans l'enseignement de l'École Polytechnique date de la première organisation donnée par Monge à l'instruction de cette école.

» On entend, dit Monge (1), par éléments des machines,
» les moyens par lesquels on change la direction des mouve» ments, ceux par lesquels on peut faire naître les uns des
» autres, le mouvement progressif en ligne directe, le mou» vement de rotation, le mouvement alternatif de va-et-vient.
» On sent que les machines les plus compliquées ne sont que
» les résultats des combinaisons de quelques-uns de ces
» moyens individuels, dont il faudra faire en sorte que l'énu» mération soit complète. »

Cette énumération, commencée par Hachette, fut exécutée par Lanz et Bétancour (²) dont le travail, adopté par le conseil de l'École, est bien longtemps demeuré classique. Dans l'exposé que nous allons faire, nous prendrons de préférence pour guide le traité plus récent de M. Robert Willis (³), lequel est certainement l'ouvrage le plus parfait qui ait été publié sur les applications de la Cinématique aux machines. Le livre de M. Willis est également remarquable par la netteté avec laquelle le sujet est circonscrit et traité, par la justesse des idées, et par l'habileté avec laquelle la théorie et la Pratique y sont combinées.

On peut aussi consulter avec beaucoup de fruit l'ouvrage de M. Laboulaye, et enfin, au point de vue spécial de notre programme, le *Traité de Cinématique* de M. Belanger. La partie de cet ouvrage qui est relative aux organes de machines est entièrement conforme aux nouveaux programmes rédigés en 1850 par le général Poncelet, et en usage depuis cette époque à l'Ecole Polytechnique.

<sup>(1)</sup> Rapport lu à la Convention nationale, le 3 vendémiaire an III.

<sup>(2)</sup> Essai sur la Composition des Machines; 1808.

<sup>(\*)</sup> Principles of Mechanism, 1841.

#### § I. — CLASSIFICATION DES MACHINES ÉLÉMENTAIRES, D'APRÈS ROBERT WILLIS.

Lanz et Bétancour commencent par distinguer les mouvements qu'on emploie dans les arts en trois classes, suivant que ces mouvements sont ou rectilignes, ou circulaires, ou déterminés, d'après des courbes données. Chacun d'eux est d'ailleurs continu ou alternatif (de va-et-vient); et on peul, par conséquent, les combiner deux à deux de quinze manières différentes, ou de vingt et une, si l'on combine chacun de ces mouvements avec lui-même. Toute machine a pour but de changer ou de communiquer un ou plusieurs de ces vingt et un mouvements.

Ce système célèbre a été généralement adopté: il est commode de s'y conformer, quand on se propose seulement de dresser un catalogue, de faire une énumération complète, ainsi que le demandait Monge. Mais, au point de vue d'une étude méthodique, on peut faire à la classification de Lanz et Bétancour les reproches suivants:

I. Le caractère distinctif principal est pris dans la nature du mouvement des pièces en action, mouvement qui est rectiligne ou circulaire, continu ou alternatif: on n'a pas oublié qu'Ampère définit une machine comme servant à modifier un mouvement donné.

Mais si l'on se reporte à la théorie géométrique des mouvements simultanés, on reconnaîtra bien vite que les relations établies par un mode de liaison quelconque entre les vitesses des diverses pièces qu'il met en rapport ne dépendent en aucune façon de la nature du mouvement qui anime ces corps. Les engins qui servent à lier deux mouvements continus fonctionnent identiquement de la même manière dans le cas de deux mouvements alternatifs (au moins tant qu'on reste dans le domaine de la Géométrie pure), de sorte qu'il serait assez peu philosophique de les faire figurer deux fois dans une classification.

Il convient donc de changer la définition d'Ampère; et, au lieu de considérer une machine comme ayant pour effet de modifier un mouvement donné, nous dirons:

Une machine, au point de vue cinématique, est |un instruent destiné à établir, entre les mouvements simultanés de eux corps, une relation géométrique donnée.

C'est ainsi que la minuterie d'une horloge a pour effet d'oliger les deux aiguilles à tourner dans le même sens l'une ue l'autre, avec des vitesses angulaires dans le rapport de ouze à un. Et il est clair que cette loi n'est aucunement inluencée par la nature du mouvement, lequel peut indifféremnent être lent ou rapide, continu ou alternatif.

II. Il y a lieu également de faire assez bon marché de la distinction entrê le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne: les engins qui se rapportent à ces deux mouvements sont fondés sur les mêmes principes, et se déduisent trop facilement les uns des autres pour qu'il soit convenable et même possible de les étudier séparément (¹). Toutes les différences se réduisent à quelques détails de construction dont l'importance, à notre point de vue, est très minime.

III. Mais une distinction qu'il importe au contraire de bien établir, c'est celle des mouvements susceptibles d'une étendue indéfinie, et des mouvements, rectilignes ou circulaires, dont l'amplitude est géométriquement limitée (2).

La bielle d'un rouet, par exemple, met en relation deux points assujettis chacun à tourner autour d'un axe fixe; mais les mouvements de ces deux points jouissent de propriétés toutes différentes : en effet, les dimensions et les positions relatives des diverses pièces sont telles, que rien n'empêche la roue de faire son tour complet, tandis que l'excursion de la pédale est forcément limitée.

Il suit de là que, la roue étant animée d'un mouvement de rotation continu, le mouvement de l'autre extrémité de la bielle devra changer périodiquement de sens, chaque fois que la pédale atteindra le point le plus haut ou le point le

<sup>(&#</sup>x27;) A plus forte raison ne consacrerons-nous pas une classe spéciale aux mouvements qui s'effectuent suivant des courbes autres que la ligne droite et le cercle.

<sup>(1)</sup> Un mouvement rectiligne quelconque aura nécessairement dans la pratique une étendue limitée: nous rangeons dans notre première catégorie tous ceux de ces mouvements dans lesquels la limitation ne résulte pas d'une impossibilité géométrique.

plus bas de sa course. On ne pourra donc pas, dans ce mécanisme, assigner une relation constante entre les sens des mouvements des deux pièces en rapport, comme nous l'avons fait dans le cas des aiguilles d'une horloge.

IV. Ayant adopté pour premier élément de notre classification des organes de machines la permanence ou la périodicité de la liaison entre les directions des vitesses, nous nous occuperons en second lieu des relations de grandeur de ces mêmes vitesses : c'est-à-dire que nous séparerons les mécanismes dans lesquels le rapport des vitesses est constant, des combinaisons à rapport variable. Nous obtiendrons ainsi les trois classes suivantes :

| MOUVEMENTS pouvant continuer indéfiniment dans le même sens. |                                   | MOUVEMENTS dont l'étendue est limitée, et tels que le sens de la vilesse d'une des pièces au moins doive changer périodiquement. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE A.                                                    | CLASSE B.                         | Classe C.                                                                                                                        |
| Rapport des vitesses constant.                               | Rapport des vitesses<br>variable. | Rapport des vitesses constant<br>ou variable (').                                                                                |

V. Enfin, pour subdiviser nos classes, nous aurons égard la nature de l'agent qui établit la transmission du mouvement; cette considération nous conduit à constituer troisgenres, qui se retrouvent dans chacune des trois classes:

Premier genre: Communication du mouvement par contaction d

DEUXIEME GENRE: Communication par l'intermédiaire d'un lien rigide;

TROISIÈME GENRE: Communication par le moyen d'un lien flexible.

Voici le résumé de notre classification, laquelle n'est autre chose que celle de Willis, un peu simplifiée :

<sup>(1)</sup> Il n'y a pas lieu de séparer en deux classes les mécanismes à mouvement d'étendue limitée : ceux de ces mécanismes où le rapport des vitesses est constant sont trop rares pour qu'on puisse en former une classe distincte.

## TABLEAU SYNOPTIQUE

DES

#### ORGANES ÉLÉMENTAIRES DE TRANSFORMATION DE MOUVEMENT.

|                                       | SENS DE LA TRANSMISSION<br>CONSTANT.                                                                                                       |                                                                                                                                    | SENS<br>DE LA TRANSMISSION<br>PÉRIODIQUEMENT VARIABLE.                                          |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       | CLASSE A.  Rapport des vitesses  constant.                                                                                                 | CLASSE B.  Rapport des vitesses  variable.                                                                                         | CLASSE C.<br>Rapport des vitesses<br>constant ou variable.                                      |  |
| I" GENRE Pièces encontact immé- diat. | Cylindres et cones de friction. Hyperboloïdes. Joint universel sphérique. Engrenages divers. Crémaillères. Cames et pilons. Vis et écrous. | Cames, excentriques et courbes diverses. Vis variables. Mouvements intermittents. Roues de Ræmer et de Huygens.                    | Crémaillères double<br>oscillantes.<br>Échappements di<br>vers.                                 |  |
| II GENRE Emploi d'un lien rigide.     | Accouplements de roues. Renvois de sonnettes. Tiges et varlets.                                                                            | Systèmes articu-<br>lés à mouvement<br>continu.<br>Joint de Cardan ou<br>joint universel.                                          | Cliquets, roues à ro-<br>chet, déclics.<br>Bielles et manivelles<br>Parallélogramme de<br>Watt. |  |
| III* GENRE Emploi d'un lien flexible. | Poulies et tambours pour cordes, chaines et courroies. Treuils et cabes tans. Poulies de renvoi, de tension. Moufles et palans.            | Poulies et tambours<br>à section non cir-<br>culaire.<br>Bobines pour câ-<br>bles plats.<br>Fusées des montres<br>et chronomètres. | Poulies spéciales<br>avec tendeur os-<br>cillant.                                               |  |

Avant de commencer la description des mécanismes indiqués dans ce Tableau, disons quelques mots des pièces accessoires qui servent à assujettir les organes mobiles aux supports fixes, de manière à assurer la direction du mouvement de ces organes.

# § II. — Organes propres a assurer la direction du mouvement circulaire ou rectiligne de certaines pièces.

#### 1º Guides du mouvement circulaire.

Les pièces qui doivent être animées d'un mouvement de rotation sont ordinairement montées sur un arbre, qui se termine à ses extrémités par des parties cylindriques tournant dans des appuis fixes.

Tourillons et paliers. — Dans le cas où l'axe de rotation est horizontal, les extrémités cylindriques de l'arbre se nomment tourillons, et les supports fixes des tourillons prennent le nom de paliers.

Les tourillons sont des cylindres exactement tournés, dont le diamètre est généralement plus petit que celui de l'arbre proprement dit. Quelquefois ces tourillons font corps avec l'arbre: ils peuvent aussi être rapportés; l'un d'eux porte un épaulement ou rensiement destiné à empêcher les déplacements du corps tournant, dans le sens de la longueur de l'axe. L'épaulement se raccorde par un congé avec la surface du tourillons

La partie principale d'un palier (fig. 126 et 127) est le coussinet, qui se trouve en contact immédiat avec le tourillon. Le coussinet est formé de deux coquilles, laissant entre elles un léger intervalle quand elles sont en place, afin que l'usure de la surface intérieure ne détruise pas le contact de celle-ci avec le tourillon. Un intervalle semblable est ménagé entre le corps du palier, et le chapeau qui s'applique sur la coquille supérieure. Des boulons établissent un serrage convenable.

La mise en place du palier doit être faite avec une grande précision, afin de ne pas fausser l'arbre, surtout quand celui-ci a une grande longueur. Dans le but de faciliter l'ajustage, on

fait porter le palier proprement dit sur une pièce intermédiaire appelée semelle ou patin (fig. 126), solidement reliée par de longs boulons à un fort massif de maçonnerie. Le palier est à son tour boulonné sur la semelle; mais les trous de ces derniers boulons sont ovales, ce qui permet de rectifier la position du palier, en cas de petits mouvements dans les maçonneries.

Nous n'avons encore rien dit de la question du graissage: il n'en est pourtant pas qui mérite à un plus haut degré l'attention du constructeur chargé d'installer les supports d'un arbre tournant. Dans les paliers ordinaires (fig. 126), le chapeau porte un godet qu'on maintient constamment plein de graisse. Cette graisse fond en partie par suite de l'échauffement du coussinet, traverse la coquille supérieure par un trou ménagé à cet effet, et se répand de là par des rainures hélicoïdes sur toute la surface intérieure de la coquille.

Ce système est assez imparfait: la graisse ne vient rafraîchir les surfaces que lorsqu'il s'est produit un léger grippement, ce qui est toujours fâcheux; et il est infiniment préférable d'entretenir les contacts constamment lubrifiés par un courant d'huile continu, qui s'oppose à tout échauffement.

Dans le palier graisseur Decoster (fig. 127), l'huile contenue dans un réservoir inférieur est puisée par un disque d'acier fixé au tourillon; elle retombe dans le réservoir après avoir rempli son office. Le tout est parfaitement fermé, de sorte que l'huile ne s'altère pas et n'a pas besoin d'être renouvelée, sinon à de très longs intervalles.

Dans certains cas exceptionnels, les tourillons reposent sur des galets ou roulettes, dont nous verrons l'utilité dans la théorie du frottement (quatrième Section). On peut citer dans ce genre la suspension de la grosse cloche de la cathédrale de Metz: les galets sont réduits à de simples secteurs, qui correspondent à l'amplitude des oscillations de la cloche.

Dans d'autres cas, au contraire, on simplifie les dispositions habituelles. C'est ainsi qu'on termine les arbres des tours, en guise de tourillons, par deux pointes en fer, lesquelles pénètrent dans des trous coniques pratiqués dans des plaques de fer fixes.

Les poulies sont percées d'un trou cylindrique nommé æil,

que traverse à frottement doux un essieu fixe (1). Les roues des voitures ordinaires présentent la même disposition (2). Si le trou cylindrique est un peu long relativement à l'épaisseur de la roue ou de la poulie, l'espèce de moyeu où il est pratiqué s'appelle manchon ou canon. L'arbre porte des épaulements qui empêchent le manchon de glisser parallèlement à l'axe.

Crapaudines et pivots. — Les arbres verticaux se terminent à leur partie inférieure par une sorte de tourillon appelé pivot (fig. 128), qui tourne dans une pièce fixe nommée crapaudine.

La crapaudine la plus simple se compose d'un collet en bronze, qui maintient le pivot dans le sens horizontal, et d'un grain d'acier qui supporte tout le système. Divers agencements permettent de soulever le grain au fur et à mesure de l'usure, afin de maintenir l'arbre au même niveau.

Outre la crapaudine, il y a généralement, à une certaine hauteur, un collier destiné à assurer la verticalité de l'arbre: le collier fait ainsi fonction de deuxième palier. L'arbre est, en ce point, parfaitement arrondi. Quand la pression qui s'exerce entre l'arbre et le collier est considérable, comme dans certaines espèces de grues, on interpose entre l'arbre et son appui fixe un système de galets, dont les axes sont fixés à une couronne mobile (fig. 129): ces galets roulent à la fois sur la circonférence de l'arbre (A), et sur le collier fixe (B).

Rendons-nous compte du mouvement de ces galets, considéré, soit au point de vue absolu, soit relativement à l'arbre (A). Désignons par R et  $\Omega$  le rayon et la vitesse angulaire de l'arbre, par r le rayon d'un galet : le mouvement absolu de ce galet est une rotation autour du centre instantané B, rotation dont je représenterai la vitesse angulaire par  $\omega$ .

Pour déterminer  $\omega$ , on s'appuie sur ce que le galet est

<sup>(1)</sup> Souvent l'essieu d'une poulie porte d'autres roues : il tourne alors d'un mouvement tout à fait indépendant de celui de la poulie. Nous verrons plus loin des exemples de pareils agencements.

<sup>(2)</sup> On dit dans ce cas que la roue ou la poulie est *folle* sur son arbre; une roue est *calée* sur son arbre, quand elle ne peut pas tourner indépendamment de celui-ci.

es mobiles à charnière. Il arrive fréquemment ens réunis par une articulation, ou charnière, sont eux en mouvement : la liaison des deux pièces s'efet comme si l'une d'elles était fixe, au moyen d'un it tourne entre deux coquilles soigneusement posees. Quant aux pièces boulonnées dont la fonction denir le coussinet, dans les appareils fixes, elles sont s par diverses dispositions plus ou moins analogues nte, qui se rapporte à la bielle d'une machine de

sinet mobile est fixé à la tête de bielle par une chape et 132), qui embrasse les deux coquilles et les tient sur l'embase terminale de la bielle; on produit le 1 moyen de deux coins inverses nommés clef et fà talon, les talons de la contre-clef empêchant les le la chape de s'écarter (1).

la bielle est en bois, la clef doit être renfermée contre-clavettes; on empêche ainsi qu'elle ne dépis pendant le serrage.

#### 2º Guides du mouvement rectiligne.

 un grand nombre de systèmes ayant pour effet in point d'une pièce mobile à suivre une trajectoire. Nous nous bornerons à énumérer brievement les is les plus employées;

etons, douilles ou patins, glissant le long de tiges 153, 154 et 135.

(55 est le plan d'un puits guidé, servant à l'extracho ille.

indremps contenté, pour amener au jour les proe exploitation souterraine, du procédé primitif qu' r le l'est our pluts, c'est-a-dire qu'on plaçait sim conscion ou les minerals dans un seau suspendu à l'égrocédé de comportait pas de grandes outesses; etait s-sez dangereux, appliqué au transport des

t tigle this temperate is was to be as as word a chape mable in the word wings fixed fixed with a waste of the satisfactor make the tight for the satisfactor make.

bile et de l'appui fixe : il y aurait donc nécessairement glissement à la fois en haut et en bas. Pour éviter cet inconvénient, on emploie des galets coniques (fig. 130) ayant leur sommet sur l'axe de rotation : ces galets roulent, d'une part, sur un cône fixe dont le sommet est au même point de l'axe, et d'autre part sur la partie inférieure de la plaque, à laquelle on donne aussi la forme conique ( $^1$ ) avec le même sommet.

On trouve le rapport de la vitesse des galets à celle de la plaque, en exprimant que la vitesse du point B, considéré comme appartenant au galet, est égale à la vitesse du point correspondant de la plaque : on a

$$R\Omega = 2r\omega$$

en conservant les notations du calcul précédent. Dans le cas actuel, la vitesse angulaire de la chape mobile est exactement

$$\Omega' = \frac{\Omega}{2}$$
.

La couronne des galets fait un demi-tour pendant que la plaque fait un tour complet.

On met sous les grandes plaques pour machine et tender deux et jusqu'à trois couronnes, pareilles à celles dont nous venons d'indiquer le principe.

Au contraire, depuis quelque temps, en Angleterre et en Belgique, on supprime, précisément pour les grandes plaques, tout l'attirail des galets-supports. On ne peut alors conserver les plaques de fonte, qui n'offriraient pas assez de garanties, et l'on fait porter les rails sur des longerons en fer d'une grande rigidité. La plaque au repos est calée. Quand elle doit servir, on place la machine autant que possible en équilibre sur le pivot, on décale, et la plaque oscillant librement sous la charge oppose une résistance beaucoup moindre que celle des plaques à galets.

<sup>(1)</sup> Dans l'application de ce système au grand pont tournant de la Penfeld, à Brest, la face inférieure de la plaque mobile est plane. Cette disposition est un cas particulier de la précédente : rien n'empèche en effet de placer le sommet commun aux trois cônes, sommet dont la position est arbitraire, de manière à transformer le cône supérieur ou le cône inférieur en un plan.

Articulations mobiles à charnière. — Il arrive fréquemment que deux corps réunis par une articulation, ou charnière, sont tous les deux en mouvement : la liaison des deux pièces s'effectue, tout comme si l'une d'elles était fixe, au moyen d'un tourillon qui tourne entre deux coquilles soigneusement polies et graissées. Quant aux pièces boulonnées dont la fonction est de maintenir le coussinet, dans les appareils fixes, elles sont remplacées par diverses dispositions plus ou moins analogues à la suivante, qui se rapporte à la bielle d'une machine de Watt.

Le coussinet mobile est fixé à la tête de bielle par une chape (fig. 131 et 132), qui embrasse les deux coquilles et les tient appliquées sur l'embase terminale de la bielle; on produit le serrage au moyen de deux coins inverses nommés clef et contre-clef à talon, les talons de la contre-clef empêchant les branches de la chape de s'écarter (1).

Quand la bielle est en bois, la clef doit être renfermée entre deux contre-clavettes; on empêche ainsi qu'elle ne déchire le bois pendant le serrage.

#### 2° Guides du mouvement rectiligne.

Il existe un grand nombre de systèmes ayant pour effet d'obliger un point d'une pièce mobile à suivre une trajectoire rectiligne. Nous nous bornerons à énumérer brièvement les dispositions les plus employées:

1º OEilletons, douilles ou patins, glissant le long de tiges fixes (fig. 133, 134 et 135).

La fig. 135 est le plan d'un puits guidé, servant à l'extraction de la houille.

On s'est longtemps contenté, pour amener au jour les produits d'une exploitation souterraine, du procédé primitif qui sert à tirer de l'eau d'un puits. c'est-à-dire qu'on plaçait simplement le charbon ou les minerais dans un seau suspendu à une corde. Ce procédé ne comportait pas de grandes vitesses; de plus, il était assez dangereux, appliqué au transport des

<sup>(1)</sup> On distingue deux variétés de têtes de bielles, l'une à chape mobile (fig. 131), l'autre à chape fixe (fig. 132): la figure en fait suffisamment comprendre les différences.

hommes. Aujourd'hui les bennes, chariots ou wagons pleins de charbon sont reçus dans des cages guidées par des longrines en bois, régnant dans toute la longueur du puits. On peut imprimer à ces cages la vitesse que l'on veut sans avoir d'accidents à redouter. Les guides se font aussi en fil de fer.

La fig. 133 représente le chàssis d'une scierie à lames verticales.

Citons enfin, comme application du même principe, le guidage du piston d'une machine à vapeur horizontale. La tige du piston est terminée par une pièce appelée coquille, sur laquelle vient s'articuler la bielle (Pl. XV, fig. 136). Deux glissières sont disposées de part et d'autre de la tige mobile, qui s'appuie sur elles par les deux larges patins de la coquille; un godet de graissage complète le système. La bielle est faite en forme de fourche quand les glissières sont dans le plan vertical de la tige, ainsi que le suppose la figure.

2º Galets à gorges roulant entre deux guides arrondis (Pl. XIV, fig. 138). Dans les machines verticales de Maudslay, on emploie une disposition analogue à la précédente; mais la coquille à patins est remplacée par un galet, dans le but d'éviter le glissement. Le galet roule alternativement sur l'un ou l'autre des deux guides, selon que la tige qu'il doit diriger tend à s'écarter à droite ou à gauche.

L'inconvénient de ce système, c'est qu'au moment où le changement de sens va se produire, il y a presque toujours glissement; la moindre irrégularité dans les galets aggrave cet effet, et on obtient rapidement des méplats qui ne tardent pas à s'opposer complètement au roulement. Cette disposition n'est donc point à recommander; et, puisqu'il est pour ainsi dire impossible d'éviter le glissement, mieux vaut adopter de larges patins bien graissés et fonctionnant régulièrement que les galets à mouvement indécis.

Au contraire, on emploie avantageusement, pour supporter les meubles, des galets cylindriques mobiles dans des rainures fixes (fig. 139).

3º Tiges mobiles dans des douilles fixes. — Exemples: Tige du piston d'une pompe à incendie (fig. 137): prisons des bocards (Pl. XVII, fig. 170), etc.

4º Rainures et languettes (fig. 140).

5º Roues coniques roulant sur des rails à champignons (fig. 141). Dans le matériel ordinaire de nos chemins de fer, les deux roues d'une même paire sont calées sur leur essieu commun, et sont par conséquent solidaires l'une de l'autre (1). Les jantes ont la forme d'un tronc de cône dont le sommet est en dehors de la voie; et les rails sont inclinés vers l'intérieur de celle-ci, de manière à présenter une surface de roulement tangente à la surface de la roue.

Voici maintenant comment ce matériel fonctionne.

Quand un wagon parcourt régulièrement une portion de voie en alignement droit, ce qui est le cas normal, les roues sont symétriquement placées par rapport à l'axe de la voie, et le roulement s'effectue de part et d'autre sur des circonférences égales. L'une des roues, par l'effet d'une circonstance quelconque, présente-t-elle une tendance à sortir des rails : lès qu'elle commence à se porter vers l'extérieur, sa circonférence de roulement devient plus grande que celle de la roue solidaire. Or, comme la vitesse angulaire des deux roues calées sur un essieu est la même, la roue extérieure prend de l'avance et ce mouvement la ramène du côté de l'intérieur de la voie.

Dans une courbe, au contraire, le wagon s'écartera légèrement de l'axe de la voie, et les deux circonférences roulantes seront inégales, de manière à racheter le plus grand développement du rail extérieur. On voit que l'angle du cône des lantes est intimement lié à la grandeur du rayon des courbes : la conicité est de  $\frac{1}{20}$  sur nos chemins ordinaires à grandes courbes; elle est de  $\frac{1}{8}$  sur les chemins américains qui admettent des courbes de petit rayon.

Le chemin de fer de Sceaux admet également de fortes courbes; mais comme le matériel articulé, en usage sur cette

<sup>(&#</sup>x27;) Les essieux des roues tournent dans des boîtes à graisse ou à huile, qui remplacent les paliers des arbres ordinaires. La liaison de ces sortes de Paliers au corps du wagon n'est pas rigide; elle a lieu par l'intermédiaire des ressorts de suspension, qui sont fixés aux boîtes à graisse, et sur lesquels repose le chàssis. Ce même chàssis porte des plaques de tôle verticales, dites plaques de garde, dans lesquelles sont découpées des entailles dont la fonction est de maintenir les boîtes à graisse dans le sens horizontal, de manière à assurer la perpendicularité des essieux à la voie; elles laissent un petit jeu pour le passage des courbes.

ligne, comporte un système de guidage spécial, les roues sont indépendantes et cylindriques, ce qui présente un certain avantage au point de vue de l'usure des bandages.

J'ai omis à dessein de parler jusqu'ici du rebord intérieur ou mentonnet des roues, lequel ne joue, comme on l'a vu, aucun rôle dans le guidage normal, et n'intervient que dans les cas exceptionnels. Dans la position moyenne du wagon, et pour que la conicité puisse produire son effet, il existe un centimètre de jeu entre le mentonnet et le boudin du rail.

6° Chariots des mull-jenny (Pl. XIV, fig. 142). — Dans les métiers à filer dits mull-jenny, le chariot qui porte les suseaux, et dont la longueur est de 6<sup>m</sup> à 9<sup>m</sup>, doit avoir sur son chemin de fer un mouvement parfaitement rectiligne, ce qui nécessite un système de guidage susceptible d'une grande précision. « Après avoir épuisé les moyens les plus coêveux et les plus compliqués », est-il dit dans l'Essai sur la composition des machines, « les Anglais ont ensin résolu le » problème d'une manière très simple, et avec une exactitude » qui surpasse tout ce qu'on pouvait attendre ». Deux cordes tendues dans une direction parallèle à celle du mouvement sont enroulées autour de deux poulies sixées au chariot, de manière à décrire chacune un Z: la tension modérée des cordes croîtrait rapidement par la moindre obliquité, et la direction rectiligne du mouvement est parsaitement assurée.

7º Parallélogramme articulé de Watt (fig. 143). — L'illustre inventeur auquel l'industrie est redevable de la machine à vapeur sous sa forme actuelle a également résolu d'une manière éminemment pratique le problème du guidage en ligne droite de la tige du piston de sa machine.

Il est juste de dire que le parallélogramme articulé de Wattdont nous verrons plus tard la théorie géométrique, ne donne pas à l'extrémité de la tige un mouvement rigoureusement rectiligne; mais il rachète cet inconvénient par de précieux avantages, et d'ailleurs la déviation est tout à fait insignifiante, quand on emploie des dispositions convenables.

### CHAPITRE II.

#### ORGANES DE MACHINES.

 SENS DE LA TRANSMISSION CONSTANT. — RAPPORT DES VITESSES CONSTANT.

asse à laquelle est consacré ce Chapitre comprend anes de transmission qui sont de heaucoup les plus 1), ceux dont il est facile, en général, de faire dériver 2 tous les mécanismes employés dans les arts et dans rie.

que nous l'avons dit, nous considérerons plus spéciales cas où l'on a affaire à deux corps assujettis à tourner autour d'un axe fixe; et nous examinerons successives trois modes de liaison, qui ont servi de base à notre en trois genres.

# - Premier genre. - Transmission du mouvement par contact.

mettre un peu d'ordre dans l'étude des engins qui se ent à ce paragraphe, il convient de distinguer trois cas : 1e les axes des deux solides en contact sont parallèles, ants, ou ensin non situés dans un même plan.

is verrons que les mouvements continus doivent toujours être, ne possible, uniformes; les organes de la classe A sont donc ceux lieu de préférer, pour relier l'un à l'autre deux mouvements conniformité du mouvement serait au contraire très nuisible dans le nouvements alternatifs, où les organes à recommander sont ceux uels la vitesse diminue régulièrement jusqu'au moment du chanle sens. On évite ainsi les à-coups et les chocs que causerait inévit ce changement, si les corps étaient à ce moment animés d'une n peu considérable.

#### 1° Axes parallèles. — Engrenages cylindriques.

La Géométrie nous enseigne qu'il y a une infinité de mainières d'établir un rapport de vitesses constant entre deux axes fixes et parallèles, au moyen de deux cames liées à commandes, et maintenues d'ailleurs appuyées l'une sur l'autre.

Cylindres de friction. — Le problème devient déterminé si l'on s'impose la condition que le mouvement relatif soit u roulement simple. Nous avons démontré que les surfaces que répondent à la question ainsi particularisée sont des cylindres circulaires centrés sur les axes fixes (p. 155). Les rayons de bases de ces cylindres satisfont à la relation

$$\omega R = \omega_1 R_1$$

laquelle établit l'égalité entre les vitesses des deux solides, mesurées à la circonférence de contact. On voit que :

Dans la transmission par cylindres de friction, les vitesse angulaires sont en raison inverse des rayons des cylindres.

Examinons la solution précédente au point de vue pratique. Cette solution présente ceci de particulier, que chacune de surfaces n'est pas nécessairement, géométriquement obligée de chasser l'autre devant elle pour se faire place : rien n'empêche d'une manière absolue le cylindre moteur de glisser sur le deuxième sans le mettre en mouvement.

Ce qui s'oppose à cet effet, c'est le frottement qui se développerait aux points de contact de la surface mobile avec celle qui resterait fixe. Quand ce frottement est plus considérable que la résistance appliquée à l'arbre correspondant, l'adhérence des deux corps détermine la transmission du mouvement: un accroissement de résistance la ferait instantanément cesser (1).

On emploie divers artifices pour s'opposer au glissement. Souvent la surface de l'un des cylindres est recouverte d'un cuir rugueux, dont l'élasticité maintient la pression malgré les

<sup>(1)</sup> On utilise cette propriété dans le cas où la résistance peut accidentellement devenir énorme, ce qui occasionnerait la rupture de quelque pièce si la transmission était obligatoire. L'inconvénient est beaucoup moindre quand les corps ont la faculté de glisser l'un sur l'autre.

Fig. 1. The Files date of the control of the contro

The control of soft length of the control of the control of systems and the control of the contr

From the Assengenage.

From the United States of the Community of the Letter disposition of the States of the United States of the Unit

Pour tela, un s'impose d'attern de la soient egales et également e parce manière que feux arcs égals ent entre de la commune de la commune de la commune de fois mans charune des entre de la commune de la commune

Pars les tirresses des moulins à lettre, le la correction quantité de la partie distance du cylindre A le partie non quantité tourne d'une manière continue. Au moyen d'un est conserve le cylindre B contre la poulir in trace le manière la cylindre B contre la poulir in trace le manière la cylindre B contre la poulir in trace le manière la surface de la corde qui etablissant la pression.

deux parties, égales ou inégales, correspondant, l'une à la de la dent, l'autre au creux qui doit donner passage à la opposée. Quant aux circonférences qui servent pour ain de base à la denture, il n'en reste pas de traces matér une fois l'engrenage taillé; elles jouent néanmoins le p pal rôle dans la théorie des roues dentées : on les dé sous le nom de circonférences primitives.

Pour que deux roues engrènent régulièrement, il es à fait indispensable que les deux dentures aient le même Sous cette condition, et quelle que soit la forme des den transmission sera périodiquement uniforme, puisque, ch fois que le point de contact aura parcouru sur chacun circonférences primitives un espace égal au pas commu deux roues se retrouveront dans la même position relati

Mais on ne se contente pas de cette régularité périodi et l'on a soin de déterminer la forme de chaque paire de en conformité avec les règles établies dans la Cinéma pure, de manière que, pendant toute la durée de l'action viduelle de la paire, le rapport des vitesses reste égal à verse du rapport des rayons des circonférences primitive emploie d'ailleurs presque toujours, pour limiter les c des engrenages à axes parallèles, des surfaces cylindric dont les génératrices sont parallèles aux axes de rotat de là la dénomination d'engrenages cylindriques.

La première chose à faire pour établir un engrenage deux axes parallèles C, C<sub>1</sub> (fig. 146), c'est de détermine circonférences primitives : les rayons de ces circonfére sont en raison inverse des vitesses qu'on veut obtenir.

Or le problème de Géométrie consistant à partager la gueur CC<sub>1</sub> en deux segments qui soient dans un rapport de comporte deux solutions: l'une donne le point A situé e les deux centres, l'autre le point A' situé au dehors.

Si l'on adopte le point A comme point de contact des conférences primitives, ces circonférences sont extérieur leurs rotations sont de sens contraire; si l'on choisit le poir l'une des circonférences est intérieure à l'autre et les rotat sont de même signe. C'est là ce qui distingue les engren extérieurs des engrenages intérieurs: on emploie les ut les autres, selon le sens du mouvement à produire.

#### (a). Engrenages cylindriques extérieurs.

Une fois les circonférences primitives déterminées, il faut l'occuper de chercher, pour les surfaces des dents, des profils qui satisfassent à la fois aux convenances pratiques et aux conditions géométriques du problème. Les solutions adoptées par les constructeurs se rapportent à cinq types, dont nous allons faire connaître les propriétés les plus essentielles.

Première solution pratique. — Engrenage à fuseaux et lanterne. — Soit AB (fig. 147) une portion d'épicycloïde décrite par un point de la circonférence (C<sub>1</sub>), roulant sur la circonférence (C). Concevons en A un fuseau, ou cylindre de diamètre très petit, perpendiculaire au plan des deux cercles primitifs, et fixé à une pièce qui tourne autour de C<sub>1</sub>. Fixons de même la courbe AB au point C, et donnons-lui un mouvement de rotation autour de ce point comme centre : le fuseau, qui fait obstacle à ce mouvement, sera contraint de se déplacer pour laisser passer la dent AB. D'ailleurs, en vertu de sa liaison au centre C<sub>1</sub>, le fuseau cédera en décrivant une circonférence; et il est facile de voir que la vitesse angulaire de son mouvement sera dans un rapport constant avec la vitesse de la roue (C).

En effet, faisons tourner cette roue d'un angle ACA', l'épicycloïde AB se trouvera transportée en A'B'; et le fuseau qui doit, sans s'écarter du centre  $C_1$ , rester appuyé sur l'épicycloïde, occupera la position  $A_1$ . Or, d'après la définition des épicycloïdes, les arcs  $AA_1$ , AA' sont égaux.

Donc le mouvement produit par l'action de la courbe sur le fuseau est exactement celui qu'on obtiendrait en considérant les cylindres primitifs comme deux cylindres de friction, les sections droites de ces cylindres se développant sans glissement l'une sur l'autre. On vérifie d'ailleurs que la normale commune aux surfaces de la dent et du fuseau ne cesse pas, pendant le mouvement, de passer par le point A, ce qui est, comme nous le savons, la condition de l'invariabilité du rapport des vitesses.

Quand l'arc parcouru sur chacune des circonférences primitives est égal à ce que nous avons appelé le pas, on arrête la courbe conductrice, et on place comme précédemment, sur

la ligne des centres, une nouvelle épicycloïde, ainsi qu'un deuxième fuseau : on pourvoit de la sorte à la continuation du mouvement pendant un temps qui correspond encore au parcours d'un pas, et ainsi de suite. Comme le pas de l'engrenage est une partie aliquote de l'une et de l'autre des circonférences primitives, on finira par revenir au point de départ, et l'épure sera terminée. La face postérieure de chaque dent peut être taillée suivant un profil quelconque : il est en général convenable d'employer une courbe symétrique de la première (fig. 148), afin que la roue (C) puisse conduire la roue  $(C_1)$  indifféremment dans les deux sens.

Le fuseau de diamètre nul que nous avons supposé pour notre explication n'est évidemment pas admissible dans la pratique : en réalité, ce fuseau est un cylindre de petit rayon, tel que  $A_1a$  (fig. 149). Quant à la courbe conductrice, elle est parallèle à l'épicycloïde qui correspondait au fuseau réduit à son axe, et se construit en portant sur les normales à cette courbe une longueur égale au rayon du fuseau : le lieu géométrique des points ainsi obtenus est l'enveloppe des positions du petit cercle  $(A_1a)$ , dont le centre parcourt l'épicycloïde A'B (1).

On complète le tracé de la roue (C), en disposant entre deux dents consécutives une entaille suffisante pour loger le fuseau quand son centre atteint la circonférence primitive, et en ménageant entre les dents et les fuseaux un jeu, qui sera d'autant plus petit que le mécanisme devra être exécuté avec une plus grande précision (2).

C'est ordinairement la plus petite des deux roues qui porte les fuseaux : elle est connue sous le nom de *lanterne*, et se compose simplement de deux tourteaux montés sur un axe carré, dans lesquels viennent s'engager les fuseaux en fonte. Ceux-ci sont souvent rendus mobiles autour de leurs axes,

<sup>(1)</sup> La portion de cette enveloppe qui correspond au saillant B affecte la forme représentée fig. 150. Pratiquement, la dent est limitée à l'arête b, qu'on a même soin d'arrondir légèrement : il suit de là que la courbe conductrice cesse d'être en contact avec le fuseau, un peu avant que le centre de celui-ci soit parvenu au point B.

<sup>(2)</sup> Le diamètre du fuseau est généralement égal à la largeur de la dent, et le jeu est le dixième du pas.

ENAGES CYLINDRIQUE ement alors ils ac nne des secousses et s'assemblent a nique, sont à peu p Les engrenages à lar. , emilies, réduit, com redant, compoint, comment après. Si la instant du passage du fusei exclusivement après. Si la contraire, aurait exclusivement après. Si la contact, au contraire, aurait contact la ligne des centres. trajectoire relati pranches symétric complète du fuseau, c'est-à-a se BAB' serait conférence (C). Géomátrian amont pranches symetrique le point A, comprend, à dire ve de la ligne de la ligne de la condnire la fusagn de la fu cour pe BAB' serait Dr Circonférence (C). Géométriquement con n'est pas pas par la conduire le fuseau de part el conférence et c courbe Bab serait
courbe de la ligne de S C D re à conduire le fuseau de part et
autre de la ligne de S C D re à conduire le fuseau de part et
courbe de la ligne de S C D re à conduire le fuseau de part et
l'es; mais il est évident que cette
le profil d'une dent passers : cour de la risue des autre à conduire le fuseau de part et sisposition n'est pas rejetée. L'a la partie concava de jsposter un reprousse par sable: le profil d'une dent ne saurait doit être rejetée. L'en ent, et la partie concave de ce profil contra donc jamais lieu que centres: après. si la lantorne cette nréser repose d'un côté de la ligne Stent, et la partie concave de ce profil d'un côté de la ligne Stent, et la partie concave de ce profil es centres : après, si la lanterne est or le raisonnement e Conduit.

Or le raisonnement e Conduit.

Or le raisonnement e le Conduit. ments qui so de deux axes fixes sont beaucoup moins durs, lorsque la ligne de deux axon des centres est franchie, qu'avant l'instant où le point de la ligne : on se gardora donn liscont de la ligne des centres des des cette lies qu'avant l'instant où le point de tangence atteint cette lies qu'avant l'instant où le point de tanroue par une lanterne de faire gence attending par en se gardera donc bien de faire par une lanterne, en raison de la propriété que nous venons de signaler. En d'autres termes, quand on rétablit le fuseau de dimensions finies; mais il est

facile de von que conclusion subsiste.

En effet, la courbe  $B_1A_1B_1'$  ( $f_{\mathcal{S}}$ .  $f_{\mathcal{S}}$ .), qu'on substitue à Pepicycloïde, se compose comme celle-ci de deux branches reproussement, dont une seule, A, B, est utile.

deuxieme fuseau : on pourvoit de la se du mouvement pendant un temps qui i parcours d'un pas, et ainsi de suite, se grenage est une partie aliquote de a 😗 conferences primitives, on finira particle

part, et l'epure sera terminée. La comdent peut être taillée suivant du j en general convenable d'employer e la con-

la première (1/12) (1/8), afin que 🕠 🧼 diade de contact A roue (Ca) indiffereniment dans a con-- Eant où la dent et 🚁

Le tuseau de diamètre non de le sminé par le passage notic explication n'est evidence, cède un peu l'arriver pratique : en realité, ce fuscas, et ... ette même ligne. Que, : tel que V (2. vio . Quant ) in principalement arreoarallele à l'emeveloïde da les esition admissible est c

son axe, et se construit en por la lanterne. coa be ano longuem ca-

and dos monts and an expert so mentiocente e Alba a desi-

Orachin Middle Landers

11: · B.  $\lambda$  B. -s le point a -corresponda... de tangente

· "ES.

٠,

- Engrenage à dans a -s sant ceux qu'on emplei

in singuissent de la propri resulte des considerati

de rayon Affilianina

college propriétée e sa in AB pour creat car

 des neux modes mren. Control of the control of the exita- Section 1. Section 2. April 1. Sept. . S. . . . S. Turis di 190 in ⊈1 a 5 am (5 k 5 e 12 t

> Charles and Linear Edward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Committee of the second R or any attendis

The second second second second

st en a, sur la circon-B', et l'on a

arc AA'.

simultanément sur les deux aux. On peut donc adopter sire la roue (C<sub>1</sub>) par la roue (C),

dents symétriques, comme dans le tracé précéque le mouvement soit possible dans les deux
 : puis, après avoir fixé (2) la saillie qu'on veut

1 - Palleurs évident sur la figure que la normale commune aux son contact passe constamment par le point A.

Le suille et le creux se déterminent par certaines règles empiriques les puelles nous reviendrons plus tard (voir p. 222). Voici, d'après Wilproportions adoptées dans la meunerie (fig. 155);

| Saille en dehors de la circonférence primitive           | 1.7                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Profondeur du creux, en dédans de la même circonférence. | $eg = \frac{1}{10}a$ . |
| leu a fond de creux                                      | $\frac{1}{1}$ .        |
| largeur du plein de la dent                              | $\frac{5}{11}a$ .      |
| Largeur du wide de la dent                               | . a.                   |
| Jeu dans le sens de la circonférence primitive           | a.                     |

Ces proportions sont des fonctions du pas deseulemente il ne faut pourtant pas croire que la courbure des circonferences primitives ne douve pas entrer en ligne de compte : en effet, plus cette opartieure est considerable. donner à la dent en dehors de la circonférence primitive, ainsi que la profondeur du creux, on termine le plein et le vide par deux arcs de cercle concentriques, et on arrondit soigneusement toutes les arêtes saillantes ou rentrantes des deux profils.

Les engrenages à flancs droits ont un inconvénient grave : c'est que, pour tracer le patron de la dent d'une roue, il est nécessaire de connaître le diamètre de l'autre circonférence primitive, de sorte qu'une roue donnée ne peut engrener régulièrement qu'avec des roues d'un diamètre parfaitement déterminé; les lanternes présentent la même particularité.

Or, d'une part, nous verrons qu'on a quelquefois besoin de faire engrener une même roue avec deux ou plusieurs pignons dont les dimensions diffèrent; d'autre part, comme aujourd'hui presque toutes les roues dentées s'exécutent en fonte ou en laiton, il est très important, pour ne pas multiplier les modèles, d'avoir un tracé tel, que toutes les roues du même pas puissent être à peu près indifféremment combinées deux à deux, pour constituer un engrenage régulier.

Il est facile, en mettant à profit l'indétermination laissée par la théorie dans la solution générale du problème des engrenages, de satisfaire à la nouvelle et importante condition que nous venons d'énoncer.

TROISIÈME SOLUTION PRATIQUE. — Engrenage à flancs épicy-cloïdaux. — Décrivons dans l'intérieur de (C<sub>1</sub>) un cercle de diamètre quelconque AD (fig. 156), et prenons pour la face de la roue (C) l'épicycloïde A'B' engendrée par un point de cette circonférence auxiliaire, roulant extérieurement sur la circonférence primitive (C): il est facile de voir que le flanc correspondant sera précisément l'hypocycloïde A<sub>1</sub>B<sub>1</sub>(1) décrite

plus les dents se refusent vite au contact. Cette considération conduit à augmenter un peu la saillie des petites roues : on peut d'ailleurs toujours déterminer géométriquement les limites des parties utiles des dents, ainsi que la forme théorique du creux, laquelle est l'enveloppe des positions relatives de la dent opposée.

<sup>(1)</sup> Dans le système des flancs droits, cette hypocycloïde était une ligne droite; et cette particularité est la seule qui distingue géométriquement le tracé actuel du précédent.

En général, deux profils conjugués quelconques peuvent toujours ètre considérés comme engendrés par un même point d'une certaine courbe, roulant sur chacune des circonférences primitives respectivement.

par un point de la même circonférence, roulant dans l'intérieur de  $(C_1)$ . En effet, on démontrerait comme tout à l'heure que les arcs AA',  $AA_1$ , égaux chacun à Aa, sont égaux entre eux, et que la normale de contact passe constamment au point A.

Le cercle générateur AD est tout à fait arbitraire, et sans relation avec l'un ou l'autre des rayons primitifs : il doit seulement être le même pour toute la série des roues destinées à engrener ensemble. De plus, il est nécessaire que le diamètre de ce cercle soit inférieur ou, au plus, égal au plus petit des rayons des cercles primitifs, afin que le flanc ne se trouve jamais convexe. Dans ce cas, en effet, les dents auraient à la racine une épaisseur moindre que sur la circonférence primitive, ce qui serait très vicieux au point de vue de la solidité.

Les règles relatives à la saillie et au jeu sont les mêmes que lans le cas des engrenages à flancs droits.

Quatrième solution pratique. — Engrenage à développantes de cercle. — Dans les engrenages à développantes la normale commune, qui est toujours assujettie à passer constamment par le point de contact des circonférences primitives, satisfait de plus à la condition d'avoir une inclinaison fixe sur la ligne des centres. Voici le tracé de cette nouvelle espèce de denture.

Soit TT<sub>1</sub> une ligne menée par le point A sous une inclinaison convenable (fig. 157); des centres C et C<sub>1</sub> décrivons des circonférences tangentes à la droite TT<sub>1</sub>: les rayons de ces circonférences sont proportionnels à ceux des circonférences primitives. Cela posé, enroulons les portions TA, T<sub>1</sub>A de la droite TT<sub>1</sub>, chacune sur la circonférence correspondante: le point A décrira dans chacun de ces mouvements une développante de cercle; et je dis qu'en prenant pour profils des dents ces développantes AB, AB<sub>1</sub>, nous aurons la solution cherchée.

En effet, faisons tourner les deux roues autour de C et  $C_1$  respectivement: la courbe AB dans toutes ses positions, telles que A'B', admettra toujours la ligne fixe  $TT_1$  pour normale, et il en sera de même de l'autre courbe  $AB_1$ . Donc, si l'on conçoit que les deux profils passent à chaque instant par un même point de la ligne  $TT_1$ , ils seront tangents en ce point; et la normale commune satisfera à la double condition imposée.

Les arcs BB' B. B. sont constituix craix à la longueur A', intercentee sur la normale commune par les deux position es considérées des develonantes : étécomme les rayons des base à des téreformantes sont proportionnels à ceux des circonféctemes primitives, es arcs tecrits simultanement par le point de contact sur les preonférences primitives sont aussi égan, it de pui est me peritication te la proposition fondamentale de ma la théorie les engronages.

L'engrenage à tevelonnantes est reciproque, et chaque del est formée il me sente nourbe. De plus : n' l'épaisseur de la dent poit le l'extremite à a racme : n' une même roue peut engrener avec me autre pour le ravon quelconque : 3º la distance des centres peut narier sans que la régularité de l'engrenage soit atterée, l'ette terméré propriété permet de ne pas s'accaper in jen tans la construction des roues, et c'est en ajustant l'appareit qu'on dispose par tâtonnements les arbres à la distance convenable pour que le mouvement s'exécute sans trop de liberté et sans trop de gène.

A côte de ces avantages, en peut signaler l'inconvénient que voici : l'action des dents l'une sur l'autre, dirigée suivant la normate commune, est oblique par rapport à la ligne des centres, co pri est manvais au point de vue dynamique. Dans les autres engranages, la normale commune est d'abord perpendientaire à la ligne des centres : peu à peu elle devient oblique; mais des prielle à atteint une obliquité un peu notable, une autre palité de dents entre en prise, et l'inconvénient dont nous parlons est l'eaucoup amoindri.

Cavorière sommon pratique. — Tracé des dents par ares de cercles. La portion utile des courbes qui forment le profidunc dent est en général assez petite pour qu'il n'y ait aucun inconvénient à substituer à la courbe exacte, en vue de la commodité du tracé, un ou plusieurs ares de cercle convent-

cylindres broveurs des minerais métalliques. Une même paire de cylindres dont servir à broveurs des minerais métalliques. Une même paire de cylindres dont servir à brover le minerai, tantôt gros, tantôt fin. Il faut pour cla qu'on puisse disposer les cylindres à des distances variables l'un de l'autre de changement de positions relatives sera sans influence sur la régularité de la transmission, si l'engrenage est à développantes.

blement déterminés; on peut même dire que, dans les ateliers, les dents ne sont jamais exécutées différemment (1). Mais il importe d'avoir de bonnes règles pratiques pour la détermination des centres et des rayons des arcs à employer.

Je veux bien qu'il soit assez ridicule d'exiger que les dents d'une roue (surtout d'une petite roue) aient exactement la forme d'une épicycloïde ou celle d'une développante; mais il n'en est pas moins vrai qu'on voit se révéler de graves inconvénients quand cette forme s'écarte par trop de celle qui convient à l'uniformité du mouvement. L'action des machines devient irrégulière: il se produit des chocs, des vibrations, dont l'effet sur la solidité des diverses pièces est extrêmement fâcheux, circonstances qui se manifestent d'une manière non équivoque par un bruit assourdissant, indice certain d'une construction défectueuse.

L'idée qui se présente tout naturellement, quand on cherche à tracer une ligne circulaire qui se rapproche le plus possible d'un arc de courbe, c'est de substituer à cet arc le cercle de courbure de l'un des points intermédiaires; on prendra deux cercles au lieu d'un seul, si l'on veut avoir une plus grande exactitude. Ce procédé est assez pénible; heureusement, dans le cas qui nous préoccupe, il n'est pas nécessaire de commencer par tracer les courbes exactes, et l'on peut obtenir directement les profils circulaires qui répondent au degré d'approximation dont on se contente.

Considérons en effet la normale commune dans une position quelconque (Pl. X, fig. 96), et soit (e) un arc de cercle représentant le profil de la dent ( $C_1$ ): le profil conjugué est l'enveloppe des positions relatives de la courbe (e). Déterminant le centre de courbure X de cette enveloppe, et décrivant du point X un arc de cercle tangent au premier, nous aurons le profil de la dent de la roue (C).

Les centres X et Y se trouvent sur les droites qui joignent les points C et  $C_1$  à un point quelconque de la perpendiculaire à la normale commune, menée par le point de contact des cir-

<sup>(1)</sup> La meilleure pratique consiste à tracer le patron exact de la dent, et à chercher ensuite par tâtonnements le centre et le rayon de l'arc de cercle, qui s'écarte le moins de la courbe théorique.

conférences primitives; et l'on obtient des courbes qui satisfont approximativement au problème des engrenages en décrivant des points X et Y deux arcs tangents en un point quelconque de la ligne XY (1).

Ce principe général étant posé, voici quels sont les deux tracés qui ont été indiqués par M. Willis.

Tracé de la dent par un seul arc de cercle. — Par le point de contact des circonférences primitives (fig. 158), on mène une droite  $TAT_1$ , dont la direction est arbitraire. Ordinairement, cette droite fait un angle de  $75^{\circ}$  avec la ligne des centres. Du centre C on abaisse une perpendiculaire CT sur cette droite (ce qui revient à envoyer à l'infini le point de la perpendiculaire à la normale qu'il faut joindre aux deux centres de rotation): T est le centre et AT le rayon de la dent dont on arme la roue (C); le centre de l'enveloppe des positions de l'arc ainsi déterminé s'obtient en abaissant de  $C_1$  sur la même droite la perpendiculaire  $C_1T_1$ : cette enveloppe est le profil de la dent de la deuxième roue.

Ce tracé offre une certaine analogie avec celui de l'engrenage à développantes: il en a les avantages et les inconvénients; seulement, chaque profil étant composé d'un arc unique, le rapport des vitesses angulaires n'est pas rigoureusement constant, dès que le point de contact des dents s'écarte un peut de la ligne des centres.

Tracé de la dent par deux arcs de cercle. — On arrive à un degré d'exactitude qui satisfait amplement aux besoins de la pratique, en employant pour chaque dent deux arcs de cercle situés de part et d'autre de la circonférence primitive, de manière à représenter respectivement ce que nous avons appelé le flanc et la face du profil. On devra s'arranger de manière que le point d'action exact de l'une des courbes soit situé un peu en deçà de la ligne des centres, et l'autre au delà, à la même distance du point A; cette distance sera, si l'on veut, égale à la moitié du pas.

<sup>(1)</sup> Euler avait indiqué l'application aux engrenages des arcs de cercle qu'on obtient en se conformant aux indications précédentes; mais on a longtemps négligé de mettre à prossit ces considérations théoriques, jusqu'à ce que M. Willis les ait présentées sous une forme immédiatement pratique.

Soit (C) la roue dont on demande de tracer la denture (fig. 159); les données sont toujours le pas et le nombre de dents de la roue: on en déduit la circonférence primitive CA, dont le développement est égal à la longueur du pas multipliée par le nombre des dents.

Connaissant ainsi la circonférence primitive de la roue (C), considérons, mais seulement pour l'explication des constructions  $(^1)$ , la deuxième circonférence primitive  $(C_1)$ ; et proposons-nous d'abord de déterminer l'arc de cercle qui forme le contour de la partie extérieure de la face d'une dent de la roue qui nous occupe. Pour cela, nous choisirons l'instant où cette dent se trouve en m, à un demi-pas au delà de la ligne des centres; et nous tirerons par le point A une ligne arbitraire NN', représentant la normale commune qui correspond à cette position. D'après M. Willis, cette ligne doit faire un angle de  $75^{\circ}$  avec la ligne des centres.

Menons AK perpendiculaire à NN', joignons les centres C et  $C_1$  à un point quelconque K, pris sur cette perpendiculaire, et soient P,  $P_1$  les points de rencontre des lignes CK,  $C_1$  K avec la normale NN': la face que nous cherchons s'obtient en décrivant un arc de cercle du point P comme centre, avec Pm pour rayon. Le flanc correspondant serait un arc décrit du centre  $P_1$ , tangentiellement au précédent et dans l'intérieur de la circonférence  $(C_1)$ .

On détermine les flancs de la roue (C) sur la même épure, en considérant la dent qui se trouve en n, à un demi-pas en arrière de la ligne des centres. Il suffit pour cela de joindre les centres C et  $C_1$  à un point k pris sur le prolongement de AK: p est le centre des flancs de la roue (C),  $p_1$  le centre des faces de la roue  $(C_1)$ . En résumé, le profil de la partie utile d'une dent se composera de deux arcs de cercle : l'un décrit du centre P avec le rayon Pm, en dehors de la circonférence primitive, l'autre décrit du centre p avec le rayon pn, en dedans de la même circonférence primitive.

Une fois cette épure préliminaire effectuée, on procède au tracé de la manière suivante : du point C comme centre, avec

<sup>(</sup>¹) Nous verrons que le tracé est, comme il convient, indépendant du rayon de (C.).

CP, Cp pour rayons, on décrit deux circonférences qui sont les lieux géométriques des centres des faces et des flancs (fig. 160). Puis, ayant marqué les points des dents situés sur la circonférence primitive, en tenant compte du jeu, on prend une ouverture de compas égale à Pm, et on transporte successivement la pointe traçante de son instrument en a, b, c, d, ..., en cherchant pour chacun de ces points la position correspondante de la pointe centrale, laquelle doit être sur la circonférence FF'. Quand on a ainsi décrit toutes les faces, on change l'ouverture de son compas, et on décrit les flancs de la même manière. Il importe de remarquer que la position des points P, p, qui déterminent la forme des dents de la roue  $(C_1)$ , est tout à fait indépendante du rayon de la roue  $(C_1)$ .

La limite supérieure de la longueur AK correspond à C<sub>1</sub>K parallèle à NN', un flanc ne pouvant jamais être convexe; cette limite est donc une fonction du rayon de la plus petite des roues.

Pour la commodité des constructeurs, M. Willis a calculé une Table qui dispense de faire l'épure préliminaire, en fournissant immédiatement (1) les longueurs AP, Ap, en fonction du pas et du nombre de dents de la roue.

Voici un extrait de cette Table, réduite en mesures françaises. Le pas est donné en centimètres, les autres nombres du Tableau expriment des millimètres. Rien n'est d'ailleurs plus facile que de continuer la Table ou de l'interpoler; seulement on ne devra pas s'en servir pour une roue destinée à engrener avec un pignon de moins de 12 dents : on sera alors obligé de recourir à la construction directe.

$$AK := R_0 \sin 75^{\circ}$$
.

$$2 \pi R_0 = 12 a$$
,

ďoù

$$AK = \frac{6 \cdot \sin 75^{\circ}}{\pi} \alpha.$$

<sup>(</sup>¹) Dans le calcul de cette Table, l'angle NAC a été pris constammentégal à 75°; quant à la longueur AK, elle est liée, ainsi que nous l'avonsdit, au rayon du plus petit cercle primitif: soit R₀ ce rayon, on a

M. Willis a pris pour la plus petite des roues d'un pas donné celle de 12 dents; alors, en désignant par a le pas, on a

|                    |      |      |                 |     |      | ST    | IMÈT | RES. |     |       |            |
|--------------------|------|------|-----------------|-----|------|-------|------|------|-----|-------|------------|
|                    |      |      |                 |     |      | 2 !   | 2 ;  | 3    | 4   | 5     | 6          |
|                    |      |      |                 |     | itre | s des | flan | CS.  | :   | 1     | 1          |
|                    |      |      |                 |     | 129  | 144   | 160  | 193  | 257 | !32 r | 1386       |
|                    |      |      |                 |     | 69   | 78    | 87   | 104  | 139 | 173   | 208        |
|                    |      |      |                 | ;;  | 19   | 55    | 62   | 71   | 99  | 123   | 148        |
|                    |      |      |                 | 14  | ίο   | 44    | 50   | 59   | 79  | 99    | 119        |
|                    |      |      |                 | '9  | 34   | 37    | 42   |      | 67  | 81    | 101        |
|                    |      |      |                 | 46  | 30   | 33    | 37   | 45   | 59  | 74    | 89         |
|                    |      | 1.   | 15              | 3.1 | 25   | 28    | 31   | 37   | 49  | 62    | 74         |
|                    |      | i    | es '            | 19  | 33   | 24    | 27   | 33   | 43  | 54    | 65         |
|                    |      | 1 '  | ı5 <sup>1</sup> | 17  | 30   | 22    | 2.5  | 30   | 40  | 49    | • 59       |
|                    | .,   | - 11 | 13              | 16  | 18   | 20    | 23   | 27   | 37  | 46    | 55         |
|                    | ٠.   | 10   | 1.2             | 14  | 17   | 18    | 3 (  | 25   | 33  | 41    | <b>í</b> 9 |
|                    | 7    | 9    | 11              | 1.3 | 15   | 16    | 18   | 21   | 28  | 35    | 42         |
|                    | +;   | *    | 10              | 11  | r3   | 14    | 15   | 19   | 25  | 31    | 37         |
|                    | 6    | 7 '  | 9               | 10  | 12   | 13    | 14   | 17   | 23  | 29    | 35         |
|                    | .5   | 7 ;  | 8               | 10  | 11   | 12    | 14   | 17   | 32  | 28    | 3.4        |
| .)                 | 7    | 6    | ×               | 9   | 10   | 12    | 13   | 16   | 21  | 27    | 32         |
| Чере               | 5    | 6    | 7               | 8   | 10   | . 11  | 12   | 15   | 20  | 25    | 30         |
|                    |      |      |                 | Ce  | ntre | s des | face | 98.  |     |       |            |
| 12                 | 2,5  | 3    | 3,5             | 4,5 | 5    | 5,5   | 6    | 1 7  | 10  | 12    | 15         |
| 15                 | "    | 3,5  | 4               | 5   | 5,5  | 6     | 7    | 8    | 11  | 14    | 17         |
| 20                 | 3    | 4    | 4,5             | 5,5 | G    | 7     | 8    | 9    | 12  | 15    | 18         |
| 50                 | 3,5  | 4,5  | 5               | 6   | 7    | 8     | 9    | 10   | 1.4 | 18    | 1 21       |
| 40                 | 1    | " !  | 5,5             | 6,5 | 8    | 8,5   | 9,5  | 11   | 15  | 19    | 23         |
| 60                 | · // | 5    | 6               | 7   | 8,5  | 9     | 10   | 1.3  | 16  | 20    | 25         |
| 80                 | 4,5  | 5,5  | 6,5             | 7,5 | 9    | 9,5   | 11   | 13   | 17  | 31    | 36         |
| 100                | "    | "    | ٠,,             | "   | "    | 10    | "    | 13,5 | 18  | 22    | 27         |
| 150                | "    | . "  | 7               | 8 i | 9,5  | 10,5  | 11,5 | 14   | 19  | 23    | 28         |
| emaill <b>èr</b> e | 5    | 6    | 7,5             | 8,5 | 10   | 11    | 1.3  | 15   | 20  | 25    | 30         |

CP, Cp pour rayons, on décrit deux cir les lieux géométriques des centres d (fig. 160). Puis, ayant marqué les poir la circonférence primitive, en tenant « une ouverture de compas égale à Pm. sivement la pointe tracante de son inen cherchant pour chacun de ces p pondante de la pointe centrale, laqu conférence FF'. Quand on a ainsi change l'ouverture de son compala même manière. Il importe de des points P, p, qui déterminent 1 (C), est tout à fait indépendante d

La limite supérieure de la loi : parallèle à NN', un flanc ne pour cette limite est donc une fonctides roues.

Pour la commodité des consten une Table qui dispense de fair nissant immédiatement (1) ! tion du pas et du nombre de d

Voici un extrait de cette çaises. Le pas est donné en du Tableau expriment des m plus facile que de contina lement on ne devra pas s'a "ne.

engrener avec un pignon obligé de recourir à la ce

sat lui doi  $\neg arrespond$ mallèle à l'I

: : intérieur de

d'où

<sup>(1)</sup> Dans le calcul de cette primitive égal à 75°; quant à la lou. dit, au rayon du plus petit aar la grand

<sup>🔩</sup> porte les de M. Willis a pris pour in tunes. — Da 12 dents; alors, en désigne ramédiatement a grande roue

Odontographe, Entire to tout à fait pratique par l'emporte de ou de carton (hg. 16), e o

Pour se servir de l'of de manière que la U.S. vient aboutir sur la ch avant ou en arriès s fait avec AB rangers and sées, dont le zero « . . . les faces, l'actre pour 10.00 peut être graves au ... · 015. centres sur los la s une chaque position in a - de c par rapport as a . wons la position 1 -~ le r et la position la es rot tois tous la à l'ordination . et i

Spendant Spe

... c.e à pou ... dans sa .s. des de

...aveme . ped const

contractor of the contractor o

Crémaillère à flancs droits ou courbes. — Quand la commande entre le pignon et la crémaillère doit être réciproque, on a recours au principe des engrenages à flancs. Si l'on adopte pour le pignon des flancs rectilignes (fig. 167), la face de la dent de la crémaillère est un arc de cycloïde dont le cercle générateur a pour diamètre C, A.

La face du pignon est une développante de cercle; et il est à remarquer que la crémaillère n'a pas, à proprement parler, de sanc. En effet, la développante AD, dans la rotation de la roue autour de l'axe C<sub>1</sub>, ne cesse pas de couper à angle droit la ligne TT'; et par conséquent elle agit constamment sur le point A du flanc AB, A'B', ....

Il résulte de là que la dent de la crémaillère s'use rapidement dans la région voisine de ce point d'action unique : ceci est un inconvénient qu'on évite en faisant décrire la face du pignon et le flanc de la crémaillère par un même cercle de rayon quelconque, ou mieux en employant les Tables de Willis. Les crémaillères ainsi construites engrènent avec tous les pignons de même pas.

Crémaillère à flancs obliques dérivant des engrenages à développantes de cercle. — Soit NN' (fig. 168) la normale constante : le profil de la dent du pignon est la développante de la circonférence C<sub>1</sub> T<sub>1</sub>; quant à l'autre développante, elle est remplacée par une droite perpendiculaire à NN'. Si l'on veut que la transmission du mouvement soit possible dans les deux sens, chaque profil doit être symétrique : les dents de la crémaillère prennent ainsi la forme trapézoïdale (fig. 169). La distance de la crémaillère à la roue peut varier, sans que la régularité de la transmission soit altérée.

# Cames soulevant un pilon.

Un pilon mécanique ou bocard (fig. 170) se compose d'un sabot de fonte, fixé à l'extrémité d'une flèche en bois.

Perpendiculairement à la flèche, et dans une entaille praliquée à cet effet, on assemble un mentonnet sur lequel vient agir une came. Le pilon soulevé, et d'ailleurs convenablement guidé dans son mouvement, retombe par son poids quand la dent ou came l'a quitté : une autre came vient bientôt le saisir,

Bour. - Mécanique. I.

et le mouvement de rotation continu de l'arbre à cames se trouve transformé en un mouvement rectiligne alternatif du pilon.

Ce mécanisme doit être rapporté au Chapitre actuel, car, géométriquement, le mouvement du pilon pourrait être continu. Le changement de sens résulte seulement de la destruction de la liaison des deux corps, et la flèche avec son mentonnet représente une crémaillère, dont la denture se réduit à un seul flanc droit. Le profil de la came est une développante de cercle, dont tous les points viennent successivement en contact avec un même point du mentonnet.

### 2° Axes concourants. — Engrenages coniques.

Occupons-nous maintenant des appareils qui servent à établir un rapport de vitesses constant, entre deux corps mobiles autour de deux axes concourants.

Cônes de friction. — Considérons deux cônes de même sommet (fig. 171), tangents tout le long de la génératrice OC. Si l'adhérence des surfaces est suffisante pour que l'un de ces cônes ne puisse pas tourner sur son axe sans entraîner l'autre, il est clair que le rapport des vitesses angulaires des deux mouvements de rotation sera constant: tel est le principe des transmissions de mouvement par cônes de friction, lesquelles présentent les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que les cylindres de friction précédemment étudiés.

Soient  $\omega$  et  $\omega_1$  les vitesses des deux arbres; on a

$$\omega$$
.CP =  $\omega_1$ .CQ

ou

$$\omega \sin \alpha = \omega_1 \sin \alpha_1$$
.

Dans la transmission par cônes de friction, le rapport des vitesses angulaires des deux cônes est inverse du rapport des sinus des demi-angles au sommet de ceux-ci (1).

Cette règle permet de déterminer les deux cônes, connaissant les axes et le rapport des vitesses.

Pour cela, par un point quelconque B de l'axe OQ, menons

<sup>(1)</sup> On remarquera que, si la droite OB représente la vitesse  $\omega_1$ ,  $\omega$  sera représenté par la droite OA.

rect des vitesses and soint de la général de contact des contact d rect des vitesses
rect des vitesses
point de la généra
point de noc ces
ptient donc ces
gur de chacun

de contact des cones de
surfaces en faisant tour st pas assez lorte
st, on arme les entre les del renages contigue les en contact de saillies ou la gés des creux. On conquience nt, on arme les prints lesquelles sont assurer la transmission de les dents doil es des creux. On constitue roues d'angle. Les surfaces ent les dents doi?

ent les dents de la transmission

et s'effectue absolument de la dent cônes

vait simplement les dents cônes ement reste uniforment sans anière que lors que la transmission roulant sans et s'effectue absolument de la vait simplement les deux cônes roulant sams
tisferait à cette
tisferait à cette
coniques, coniques, coniques, coniques, con par l'emploi d'une lanterne
avec une rone nonn la tonne de l'emploi isferait à cette
coniques, con dissers l'autre.
ie renverrai
ie renverrai
ie engrenage
avec une roue pour le tracé de
Machines de Hookette je renverrai au seuls engrenas e avec une roue pour le lanterne mêmes mêmes miques usités anioned'hni anioned 'hni anioned'hni anioned'hni anioned 'hni je renvena,
je renvena,
seuls engrena
seuls je
seuls engrenage es
sur les mêmes es
a profils épicycl prince on iques usités aujourd'hui sont
a habituelles de la cipes que les engrenages eylincométrie de la snhára avon la à profils epicy en de la la vec les engrenages cylin.

Géométrie de la sphére avec la veloïdes sphériques

miours limitées

Dar Observons d'abord que, les dents

Observons d'abord que, les dents oujours limitées

a base quelcon que des surfaces coniques (surfaces deurfaces) de même sommes (surfaces)

es à base quelcon des surfaces coniques (surfaces coniques (surfaces directrice suffit à loc des deux es à base que le directrice suffit à les déterminer. trouver cette directrice suffit à les déterminer.

sommet commun trouver certic difference, coupons les deux cones par sommet commun comme centre; hère decrite in terme sommet commun comme centre; nt (B) et (B<sub>1</sub>) les cercles ainsi déterminés, que nous rons les bases des deux cônes (fg. 172). Considérons sième cône, tange qu'ux cônes (fg. 172). Considérons commune, et soit (A) la base de la suivant leur sième conc, sième de la aux deux premiers suivant leur soit (b) la base de ce cône auxiliaire espnere.

10sé, faisons tourner simultanément les trois cônes

le leurs axes avec les mêmes vilesses relatives que

celles qui résulteraient du roulement de leurs surfaces l'une sur l'autre : un point a de la base du cône auxiliaire décrira une épicycloïde sphérique  $\mathbf{A}'a$  par rapport au cône (B), et une autre épicycloïde sphérique par rapport au cône (B<sub>1</sub>). Ces courbes sont précisément les directrices demandées.

Cette solution rigoureuse, parfaitement analogue comme principe à celle que nous avons donnée pour le problème des engrenages cylindriques, n'est pas employée dans la pratique, vu les difficultés que présente le tracé des courbes sphériques. En définitive, on a plus de garanties pour l'exactitude matérielle, si l'on s'arrête à une solution simplement approchée en théorie, mais plus commode à réaliser. Aussi a-t-on universellement adopté, pour déterminer les directrices des dents des roues d'angle, la méthode approximative que nous allons exposer. Cette méthode, imaginée par Tredgold (¹), repose sur les considérations suivantes.

En pratique, la portion de surface sphérique occupée par les arcs utiles des épicycloïdes constitue seulement une zone assez étroite, autour de la base de chaque cône primitif; et l'on peutadmettre que, dans l'étendue d'une pareille zone, la surface de la sphère se confond sensiblement avec celle de son cône circonscrit. En se contentant de l'approximation fournie par cette hypothèse, c'est sur la surface des cônes circonscrits à la sphère, le long des bases de chacun des cônes primitifs respectivement, qu'on se proposera de déterminer les directrices des dents: on substituera ainsi aux lignes sphériques des courbes tracées sur des cônes; or les constructions relatives à ces dernières courbes n'offrent aucune difficulté, par suite de la propriété dont jouissent les surfaces coniques d'être développables sur un plan.

On va plus loin encore: les cônes circonscrits S et S'(fig. 173) ont chacun un élément angulaire infiniment petit compris dans le plan tangent à la sphère au point C; et l'on admet comme deuxième simplification, le pas n'étant jamais bien considérable, que ce plan tangent commun à la sphère et aux cônes contient la portion occupée sur chacune des zones par le plein et le creux de deux dents en prise.

<sup>(1)</sup> Buchanan's Essays on mill-work, by Tredgold, p. 103; 1823.

Or, on n'a pas besoin de suivre le mouvement des deux roues pendant un temps excédant celui qui correspond au passage d'une paire de dents, puisqu'il y a identité parfaite entre toutes les paires qui viennent successivement au contact; donc, en définitive, on n'a à se préoccuper que du mouvement relatif des deux secteurs SCc, S'Cc', lequel est un simple mouvement plan.

Ces bases préliminaires acceptées, soient (fig. 174) SOC, 8'OC les deux cônes primitifs. Tirons SS' perpendiculaire à la génératrice de contact OC: SC et S'C sont les génératrices des cônes circonscrits à la sphère, qui contiennent les zones dont nous avons besoin. Ces deux cônes, ou plutôt les deux troncs de cônes CD, CD', étant exécutés sur le tour, les procédés les plus élémentaires de la Géométrie descriptive vont nous permettre de déterminer, par une épure identique aux épures d'engrenages plans, les patrons ou panneaux des directrices des surfaces des dents.

En effet, développons les deux cônes sur leur plan tangent commun: pour cela, des points S et S', comme centres, décrivons des circonférences tangentes au point C, et prenons sur ces circonférences des arcs égaux au développement des bases (B) et (B<sub>1</sub>). D'après ce que nous avons admis, le mouvement relatif des facettes coniques élémentaires, qui vienment successivement se placer dans le plan sur lequel s'effectue notre développement, est identique au roulement de deux secteurs circulaires, correspondant à des arcs infiniment petits égaux des circonférences (SC), (S'C).

Considérons donc ces deux circonférences comme les circonférences primitives d'un engrenage cylindrique, et déterminons les profils des dents de cet engrenage par l'un des tracés que nous connaissons : il suffira ensuite de découper suivant chacun de ces profils un carton flexible, et d'appliquer ce patron sur la surface du tronc de cône correspondant. On taillera les dents suivant la surface engendrée par une droite assujettie à s'appuyer sur la directrice ainsi déterminée, et à passer constamment par le point O.

Comme on n'a généralement, pour l'exécution de la denture, qu'une portion de cône qui ne se prolonge pas jusqu'au sommet O, on remplace celui-ci par une deuxième directrice tracée, pour chaque roue, sur une deuxième surface conique auxiliaire, parallèle à la surface qui contient la première directrice. Chacune des deux couronnes à tailler se trouve ainsi limitée par quatre surfaces coniques droites, de manière à présenter la section trapézoïdale qu'indique la fig. 174.

L'horlogerie emploie, sous le nom de roues de champ, d'autres espèces de roues d'angle destinées seulement à résister à de minimes efforts. Je ne m'arrêterai pas à décrire ces mécanismes peu importants, ni à définir les conditions d'invariabilité du rapport des vitesses angulaires.

# Joint universel sphérique.

C'est ici le lieu de dire quelques mots du dispositif fort ingénieux imaginé par M. Porro, pour communiquer à une grande lunette un mouvement uniforme de rotation autour de son axe de figure. Cet axe, maintenu par deux collets dans une position inclinée (Pl. XXIII, fig. 221), se termine à sa partie inférieure par une sphère pleine qui repose sur une sorte de coupe ou calotte creuse, mobile autour d'un axe vertical. Le rayon de la calotte est un peu plus petit que celui de la sphère pleine, de manière que le contact a lieu seulement sur la circonférence extrême de la première. Cela posé, il est évident:

- 1º Que le mouvement de rotation se transmettra, en vertu de l'adhérence résultant de la pression exercée par la lunette, à l'arbre de celle-ci, pourvu que la résistance appliquée à cet arbre ne soit pas trop forte;
- 2º Que le rapport des vitesses angulaires des deux solides autour de leurs axes respectifs sera constant, puisqu'il y à identité parfaite entre toutes les positions relatives occupées par ces deux corps;
- 3° Enfin (propriété caractéristique du mécanisme que nous décrivons), que l'angle des deux arbres pourra varier, sans que la régularité et l'uniformité du mouvement soient altérées.

Le rapport des vitesses angulaires des deux arbres dépend du rayon de la sphère et de celui de la circonférence de contact, ainsi que de l'inclinaison de la lunette; de plus, circonstance qui ne se rencontre dans aucun autre organe de maines, ce rapport varie avec la nature physique des corps en ntact; c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de le calculer par s seules ressources de la Mécanique géométrique.

## 3º Axes non situés dans un même plan. — Engrenages hyperboloïdes. — Vis sans fin.

On peut résoudre sans nouveau tracé le problème de la transmission uniforme du mouvement de rotation, dans le cas où les deux axes qu'il s'agit de relier ne sont pas situés dans un même plan.

Il suffit pour cela de prendre un axe intermédiaire, qui coupe chacun des deux axes donnés : on rentre ainsi dans le cas précédent.

# Engrenages hyperboloïdes.

Une disposition récemment imaginée, et basée sur l'emploi de deux hyperboloīdes gauches dentés (1), permet d'effectuer directement la transmission.

Considérons deux hyperboloïdes de révolution, dont les axes coıncident avec les axes donnés, et disposés de manière à se toucher tout le long d'une génératrice. Il n'est pas possible ici de compter sur l'adhérence des surfaces, pour obtenir la transmission du mouvement: car deux hyperboloïdes, à moins d'être tout à fait identiques, ne sont pas susceptibles de se développer l'un sur l'autre par une succession de roulements simples, et il y a nécessairement glissement dans le sens de la génératrice commune. Mais on peut, en cannelant les surfaces gauches suivant les directions de leurs génératrices respectives, rendre les rotations des deux roues solidaires, tout en permettant le glissement relatif dont nous venons de parler: le mouvement est alors celui que nous avons étudié (p. 158).

En désignant par A l'angle des axes, par R et R<sub>1</sub> les rayons

<sup>(&#</sup>x27;) Les premiers engrenages construits dans ce système dérivaient, sans règles bien précises, des engrenages coniques. Il y avait des frottements considérables; mais par le temps et l'usure les roues s'appropriaient peu à Peu à leur usage.

On obtient un engrenage régulier, en se conformant aux indications suivantes, qui sont extraites d'une Note publiée par M. Belanger, sous le titre de : *Théorie de l'engrenage hyperboloïde;* décembre 1860.

des cercles de gorge, l'équation qui lie le rapport de ces rayons au rapport des vitesses angulaires est

$$\frac{R}{R_1} = \frac{\frac{\omega_1}{\omega} + \cos A}{\frac{\omega}{\omega_1} + \cos A}.$$

Cette équation détermine les rayons des cercles de gorge des hyperboloïdes à employer, pour produire un rapport de vitesses donné; quant à la direction de la droite qui doit, en tournant autour de chacun des axes respectivement, engendrer les deux hyperboloïdes, on la trouve par la relation

$$R \cot i = R_1 \cot i_1$$

i et  $i_1$  étant les inclinaisons de la génératrice sur les deux axes.

Quand ces axes sont rectangulaires, on a

$$\cos A = 0$$
,

par suite

$$\frac{\omega_1}{\omega} = \sqrt{\frac{R}{R_1}}$$

Nous ne nous occuperons pas de rechercher la forme rigoureuse qu'il faudrait donner aux dents destinées à assurer la solidarité des deux hyperboloïdes. Disons seulement que les roues employées se réduisent à deux troncs d'hyperboloïdes tangents, limités à des plans menés perpendiculairement à leurs axes respectifs. Les surfaces de ces espèces de troncs de cône sont couvertes de stries rectilignes, fines et suffisamment rapprochées, représentant la série des couples de génératrices qui doivent arriver successivement en contact.

Ces stries ou cannelures doivent être en nombres réciproques aux vitesses angulaires des roues, et par conséquent elles ne sont pas espacées de quantités égales sur deux circonférences qui passent par un même point de la génératrice de contact. En d'autres termes, les dentures des deux roues ont des pas différents, propriété qui distingue essentiellement les engrenages actuels des engrenages cylindriques ou coniques.

### Vis sans fin.

tions le cas où les arbres qui ne se rencontrent pas sont recmanes, on peut employer une solution depuis longtemps qui paraît même avoir été décrite par Pappus (1):

iet écrous. — Aucun organe ne se rencontre aussi frément dans les machines que les vis de toute nature, cun ne se prête à des applications plus variées. Toutes ces plications reposent sur ce que le mouvement de la vis, par port à son écrou considéré comme fixe, se compose d'une uslation dans la direction de l'axe et d'une rotation autour cet axe : ces deux mouvements étant réglés de telle façon e pour un tour entier la vis avance d'un pas. Par suite, le uvement de l'un des deux corps étant donné, l'autre se puve déterminé.

Par exemple, quand l'écrou est fixe et qu'on oblige la vis à arner sur son axe, celle-ci s'enfonce en même temps d'une ction de pas égale à la fraction de tour qu'on lui fait faire : est le principe des vis de pression, de certaines vis micro-triques, de celles qui servent à assembler deux objets. Inrement, quand la vis est maintenue fixe, l'écrou possède a fois un mouvement de translation et un mouvement de ation, dont les vitesses sont dans le rapport indiqué.

Le mécanisme employé pour donner ou retirer l'eau à cernes roues hydrauliques se compose d'une vanne, mobile ns une feuillure verticale, et fixée à une grosse vis en bois nt l'écrou repose sur un appui fixe : la vis, qui fait corps avec vanne, peut seulement, comme celle-ci, monter ou desadre parallèlement à elle-même.

Quand on veut lever la vanne, on tourne l'écrou au moyen me barre analogue à celle d'un cabestan, le poids du sysne maintient l'écrou appuyé sur son support, et lui permet alement de prendre un mouvement de rotation sur son axe : translation est alors le partage de la vis, qui s'élève ou s'aisse d'un pas pour chaque tour de barre.

<sup>1)</sup> Voir Pappus, l. VIII, prop. 24.

des cercles de gorge, l'équation qui rayons au rapport des vitesses angulair

$$\frac{R}{R_i} = \frac{\frac{\omega_i}{\omega} + \cos t}{\frac{\omega}{\omega_i} + \cos}$$
onles pa

Cette équation détermine les raye des hyperboloïdes à employer, pour vitesses donné; quant à la direction tournant autour de chacun des axe drer les deux hyperboloïdes, on la tantis elle nous conc

y un angle at - cemaille trois spires, dont avement de tran-R cot  $i = \mathbf{R_1} c$  a l'est beaucoup.

i et i, étant les inclinaisons de la dirique MN (Pl. XV axes. . C. Nous n'aurons 1

Quand ces axes sont rectangulaquel s'exerce l'action

cos A - pour effet de commune vitesse parallèle à l'

par suite

 $\frac{\omega_1}{\omega} = \sqrt{\text{re vitesse étant invaria}}$  is une rotation continue

Nous ne nous occuperons pas condiculaire à l'axe de reuse qu'il faudrait donner auxes fin. solidarité des deux hyperboloïds ce mécanisme, réduis roues employées se réduisent a et considérons la série tangents, limités à des plans is qui, par l'effet de la r leurs axes respectifs. Les surl tans le plan de la roue. cône sont couvertes de stries res : elles se présentent i rapprochées, représentant la sesives d'un profil animé ( qui doivent arriver successive de la l'axe de la vis: c'

Ces stries ou cannelures récisément, par rapport proques aux vitesses angulai audélinie. Si donc la vis e elles ne sont pas espacées conférences qui passent par le dans les mouvements qu'on ap de contact. En d'autres terme que la vis, indépendamment ont des pas différents, proj de la translation : l'écrou est ment les engrenages actuel. positive ou négative) de la trai La ou le veut. coniques.

filets carrés, ce qui est le cas le plus habituel, la forme des dents de la roue, supposée toujours infiniment mince, devra être la même que si cette roue était destinée à engrener avec une crémaillère à flancs droits.

Rétablissons l'épaisseur de la roue : il résulte de l'inclinaison des filets de la vis que si l'on taillait, suivant le profil en développante déterminé par les considérations précédentes, une dent cylindrique à génératrices perpendiculaires au plan de la roue, celle-ci ne pourrait pénétrer dans les creux de la vis; il faut donc rendre la dent oblique, et lui donner l'inclinaison de l'hélice moyenne, avec un jeu suffisant. La forme de la roue se trouve ainsi complètement déterminée.

La loi du rapport des vitesses angulaires est telle que, pour un tour de la vis, il passe une dent de la roue, de sorte que la vis, à ce point de vue, doit être assimilée à un pignon d'une seule dent.

L'engrenage est ou n'est pas réciproque, suivant la grandeur de l'inclinaison du filet de la vis sur son axe. Si, comme dans la plupart des cas, cet angle est voisin de 90°, la roue ne saurait communiquer le mouvement à la vis, quelque force qu'on fasse agir sur elle : on utilise cette propriété dans plusieurs machines.

A partir d'une certaine obliquité du filet, il y a réciprocité, et l'on trouve dans les anciens tournebroches une vis conduite par une roue : mais cette disposition est très peu usitée.

Vis multiples. — Dans le cas d'une forte obliquité de l'hélice, le pas de la vis occupe une grande longueur, et il serait impossible, en conservant la même disposition que précédemment, d'avoir toujours un filet en prise. On dispose alors deux ou trois filets sur un même noyau : chacun d'eux conduit pendant un demi-tour ou un tiers de tour. En général, si n est le nombre des filets, il passe n dents pour chaque tour de la vis; c'est-à-dire que celle-ci se comporte comme un pignon à n dents.

Vient-on à multiplier de plus en plus le nombre des filets, la longueur de la vis n'est plus qu'une fraction restreinte du pas. La vis finit même par devenir semblable à la roue portée par l'autre axe: l'engrenage est alors parfaitement symétrique.

Mar ce mecanisme est détestable en pratique (sauf quelques case pecraux): il donne lieu à des frottements considérables, et ou doit conseiller de le remplacer par l'engrenage hyperboloide.

- (T

La vis tangente. La vis tangente est une modification de la vis sans fin, dans laquelle la denture du pignon, au lieu d'être limitée à un cylindre de révolution concentrique au cylindre primitif, se termine par une gorge en forme de tore embrassant la vis sans fin. On l'emploie quelquefois dans les machines à diviser, où la vis tangente a l'avantage de donner aux deux pieces un contact très intime qui empêche le plus petit recultes vis sont ordinairement à plusieurs filets suffisamment tins.

L'epure de la vis tangente est assez compliquée. En effet, ha pre section faite dans la vis par un plan perpendiculaire à taxe de la roue agit comme une crémaillère sur la section orrespondante de la roue. Or les courbes qu'on obtient en compant une vis par une série de plans parallèles à son axe cont toutes différentes, et comme l'avantage de l'engrenage à vis tangente consiste en partie dans l'intimité du contact il la chait determiner avec soin la série des sections perpenditéres à l'axe de la roue, en rapport avec les profils connus si par la vis. Une pièce aussi compliquée serait certes

comment penible à réaliser.

con actor, de même forme que la vis définitive; on la con actor, de même forme que la vis définitive; on la con actor, de même forme que la vis définitive; on la conse de cannelures pour la rendre tranchante, puis on la cape convenablement. On exécute ensuite un disque à con a nivre; on installe ce disque et la vis sur un tour, et a fait culter le disque peu à peu par la vis, en rapprochant de comesure qu'elle entaille la roue, jusqu'à ce que la come affencer le noyau.

ie Woliuston. On peut citer parmi les usages de la vis l'ogliection qu'en a faite Wollaston pour l'établissement d'un conserve d'une a entegistrer le nombre des tours faits par un arbre a conserve capole.

#### 4º Détails généraux sur les engrenages.

e ordinaire d'une roue dentée est celle d'une coundrique ou conique, portant sur tout son contour égales et également espacées. Ces dents sont ellesnitées par des surfaces réglées, disposées de telle que le contact de deux dents en prise s'effectue tout une génératrice commune, afin que la pression se venablement répartie.

ux éléments importants à considérer dans une roue  $\cdot$  sont le pas,  $\alpha$ , et le nombre des dents, N; le rayon nférence primitive est lié à ces deux quantités par

$$2\pi R = Na$$
.

ons dit que le pas est essentiellement le même roues qui engrènent l'une avec l'autre; donc :

ons des circonférences primitives d'un engrenage rtionnels aux nombres de dents des roues;

iite,

ses angulaires des deux arbres sont dans le rapport nombres de dents des roues.

e de cette règle que, pour qu'on puisse établir un dans un rapport donné, il est indispensable que ce it exprimé par le quotient  $\frac{N}{n}$  de deux nombres ent même que ces nombres entiers ne soient ni trop trop petits pour être admissibles (à peu près de

un arbre auxiliaire B, perpendiculaire au premier. La roue C l'arbre B, la roue D est folle sur le même arbre et porte un t lequel se trouve une aiguille c, solidaire avec la roue C. lois du rapport des vitesses dans l'engrenage à vis sans fin, un tour pour 101 révolutions de la vis; or pendant ce temps it  $\frac{191}{100}$  de tour : elle est donc en avance par rapport au cadran de la circonférence de celui-ci, et elle ne reviendra à son point : lorsque l'arbre A aura fait 10100 tours.

8 à 120): aussi verrons-nous la théorie des nombres jouer un certain rôle dans l'étude des rouages.

Si les nombres N et n sont premiers entre eux, chaque dent de l'une des roues vient successivement en prise avec toutes les dents de l'autre roue : on recherche en général, dans la pratique, cette disposition qui rend l'usure plus égale. Les horlogers, au contraire, s'efforcent de prendre N et n ayant des facteurs communs, afin qu'une dent déterminée revienne toujours aux mêmes dents de l'autre roue, ce qui laisse moins de chances à l'irrégularité.

Amplitude de prise. — Un engrenage ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait toujours au moins une couple de dents en contact; et encore, s'il n'y avait jamais que deux dents en prise, on aurait presque toujours un choc au moment où. l'un des couples se quittant et l'autre étant sur le point d'entrer en prise, la transmission se trouverait pendant un temps très court interrompue. Quelquefois on s'arrange de façon qu'il y ait constamment contact de deux couples, mais cela n'est pas nécessaire : il suffit que l'amplitude de prise ait une étendue supérieure à un pas.

Cela posé, nous verrons dans la IVe Section que le frottement est d'autant plus dur que le point de contact des dents s'éloigne davantage de la ligne des centres, surtout avant le passage de cette ligne. On conclut de là la convenance de répartir la durée de l'action de part et d'autre de la ligne des centres, mais de la répartir inégalement, de manière que l'arc d'approche soit toujours inférieur ou au plus égal à l'arc de retraite. On pourra, par exemple, faire le premier de ces arcs égal à un demi-pas, et le deuxième à trois quarts de pas.

Une fois qu'on a fixé la valeur de ces deux arcs, il est facilé de limiter graphiquement la saillie des dents, dans chacun de systèmes usités en pratique. Indépendamment de la méthod rigoureuse, il existe plusieurs règles empiriques pour déterminer cet élément important.

La règle que nous avons donnée (p. 197) suppose un saillie égale pour chacune des deux dentures (comme cel doit nécessairement avoir lieu quand le sens de la command n'est pas déterminé); elle peut être employée en toute sécurité quand les nombres de dents des roues surpassent 15.

Désignons par S et s les rayons extrêmes de la roue et du signon (\* ). N et a étant toujours les nombres de dents : la ègle dont nous parlons s'exprime à peu près par l'équation

$$\frac{S}{S} = \frac{N-2}{N-2}.$$

Reid, auteur d'un Traité d'horlogerie estimé, indique

$$\frac{S}{S} = \frac{N-2.5}{R-1.5}.$$

Enfin M. Willis, après avoir analysé la question d'une maière complète, démontre aisément qu'il n'est pas possible 'avoir une relation de la forme 1 ou 2%, avec laquelle on oit assuré de maintenir toujours l'arc d'action dans des imites convenables. Les formules précédentes donneront 'ailleurs des résultats assez satisfaisants, dans le cas où le ignon mêne la roue; dans le cas contraire, il faudra prendre

$$\frac{5}{5} = \frac{N-3}{n-1}.$$

Dans la construction d'un engrenage, il faut se préoccuper, on seulement des conditions géométriques et mécaniques du roblème, mais encore de la résistance des dents à la rupture, ésistance qui est à peu près proportionnelle à leur largeur t au carré de leur épaisseur. <sup>2</sup> . Mais, en augmentant l'épaiseur des dents, on augmente le pas, et par suite l'étendue du intact de chaque couple, ce qui est mauvais au point de vue frottement; d'un autre côté, on se trouve bien vite limite ins le sens de la largeur de la roue, car si les surfaces en intact sont très étendues, il y a nécessairement des parties il portent à faux, et on ne profite pas d'un trop grand accroisment de largeur.

<sup>(1)</sup> On appelle pignon la plus petite de deux roues qui engrénent enmble; les dents des pignons portent le nom d'ailes.

Dans l'horlogerie ordinaire, les pignons sont toujours conduits par les roucs.

(1) Quand les deux roues sont de même nature, on donne aux dents des aisseurs égales, mesurées sur la circonférence primitive. Dans les engreges à développantes, il serait plus rationnel de s'arranger de manière que galité d'épaisseur eût lieu à la racine, plutôt qu'à la circonférence prititive.

Engrenages échelonnés. — L'artifice suivant permet de donner à chaque dent une épaisseur aussi grande que l'on veut, sans augmenter le pas dans la même proportion.

Pour cela, dès qu'une dent a décrit un espace égal, par exemple, au tiers du pas, elle cesse d'être en prise et se trouve remplacée, non par la dent suivante, mais par la dent d'une roue latérale qui se trouve d'un tiers de pas en arrière. Une troisième paire de roues vient de même succéder à la deuxième, après quoi le contact a lieu derechef entre deux dents de la première paire, et ainsi de suite.

On a ainsi (Pl. XIX, fig. 186) trois ou un plus grand nombre de dentures (1) disposées en échelons sur une même couronne (la figure représente le développement d'une portion de la surface du cylindre primitif); et plus on multiplie le nombre de ces roues accolées, plus on réduit la fraction de pas qui correspond à l'action de chacune d'elles.

Or, rien n'empêche de supposer que le nombre des dentures croisse indéfiniment, l'épaisseur (ou plutôt la largeur) diminuant dans la même proportion: chaque série de dents constitue à la limite une surface continue (fig. 186 bis), sorte de dent hélicoïde dont les diverses tranches agissent successivement sur les tranches correspondantes d'une dent de même forme. L'action de chaque tranche se fait sentir seulement pendant un espace de temps infiniment court, de manière que le contact des surfaces ait toujours lieu en un point du plan des axes.

Les deux dispositions précédentes ont été imaginées par Hooke, et communiquées par lui à la Société Royale de Londres en 1666. L'engrenage à dents hélicoïdes est assez généralement connu sous le nom d'engrenage de White, et on lui attribue fréquemment la propriété de fonctionner sans frottement.

Nous avons en effet démontré que, dans le mouvement de deux cylindres qui se touchent suivant une génératrice, le

<sup>(1)</sup> Dans la machine à planer de M. Collier, de Manchester, il y a jusqu'à huit dentures accolées. On obtient ainsi un mouvement très doux; et, si l'on fait usage de roues ordinaires juxtaposées, il n'y a aucune difficulté d'exécution.

issement élémentaire est nul quand le point de contact des eux sections droites est sur la ligne des centres de rotation; ais il n'y a aucune assimilation possible entre les hélicoïdes et l'engrenage de White et les cylindres pour lesquels le néorème que nous rappelons a été établi. Le cas actuel néssite une analyse spéciale; et il est aisé de reconnaître que mouvement relatif des deux dents hélicoïdes n'est pas un pulement simple, car l'axe instantané de rotation est oblique u plan tangent commun.

Ce mouvement relatif se décompose en une rotation autour 'un axe situé dans le plan tangent, et un pivotement (¹) utour d'un axe perpendiculaire à ce plan. Or nous avons vu que si, dans le pivotement, le point de contact géométrique l'a aucun mouvement de glissement sur le plan tangent commun, on n'en doit pas moins considérer l'élément mobile comme glissant effectivement sur ce plan tangent : tout ce qu'on peut dire, c'est que l'arc de glissement s'abaisse du premier ordre infinitésimal au second. Mais le frottement est en

<sup>(1)</sup> Le pivotement que nous signalons ici est de la même nature que celui qu'on réalise dans les meules à broyer employées dans diverses industries, entre autres dans celle de la fabrication de la poudre. Ces meules tronconiques (fig. 187) sont traversées par un essieu sur lequel elles ont la faculté de tourner, pendant que cet essieu est lui-même entrainé dans la rotation d'un arbre vertical AB. Le mouvement réel de la meule se compose de la rotation d'entrainement Ip, et d'une certaine rotation relative Iq.

Si l'axe de rotation AB passait par le sommet géométrique S, comme dans les galets des plaques tournantes, le mouvement de la meule serait un roulement simple et le poids seul de cette meule agirait pour écraser les substances. Avec la disposition employée, l'axe instantané I r vient rencontrer le fond de l'auge en un point situé quelque part entre la circonférence intérieure et la circonférence extérieure de la meule; et on peut décomposer la rotation absolue en un roulement simple, autour de la génératrice de contact OS, plus un pivotement autour de l'axe OP perpendiculaire au plan tangent commun. L'effet de pivotement est d'étirer, de broyer les matières, comme cela se passe entre les deux meules ordinaires d'un moulin à blé.

Le rapport de la rotation relative à la rotation d'entraînement varie dans le cours d'une même opération, suivant le degré de consistance des matières sur lesquelles passe la meule. L'expérience a prouvé que, lorsque le mélange à broyer vient d'être chargé et se trouve à l'état pulvérulent, ce rapport est tel, que l'axe instantané passe toujours par un point de la grande base de la meule. Le point de rencontre de cet axe avec le fond de l'auge se rapproche de la petite base, à mesure que la piste se durcit.

raison directe de la pression : et celle-ci, qui se répartit dans le système actuel sur un élément infiniment petit dans tous les sens, s'accroît de son côté dans une proportion du même ordre, de sorte que le frottement ne se trouve nullement supprimé.

Les dents d'une roue construite dans le système de Hooke sont limitées par des surfaces hélicoïdales dont la forme est à peu près indifférente, dans les parties situées de part et d'autre de l'élément qui correspond à l'hélice d'intersection avec le cylindre primitif. Il suffit d'éviter les arcs-boutements. Pour cela, après avoir tracé le patron épicycloïdal fourni par les règles ordinaires, on se contente de tailler la dent circulairement, en restant à l'intérieur de la forme théorique.

L'engrenage hélicoïde a l'inconvénient d'exercer sur les axes une action longitudinale, à cause de l'obliquité des surfaces; il fonctionne d'ailleurs avec une grande douceur, et a été avantageusement appliqué par M. Bréguet à des organes délicats, devant atteindre des vitesses exceptionnelles.

# § IV. — DEUXIÈME GENRE. — TRANSMISSION PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN LIEN RIGIDE.

L'emploi d'un lien rigide, réuni aux corps qui doivent se transmettre le mouvement par une double articulation, est très fréquent dans les machines; mais ce mode de liaison offre assez peu de ressources, appliqué à deux points qui doivent être animés de vitesses en rapport constant.

Nous avons étudié (p. 117) les propriétés géométriques d'un système de deux corps qui tournent respectivement autour des axes parallèles C et C' (Pl. IX, fig. 86), et qui sont réunis par une barre articulée en M et en M'. Pour que le rapport des vitesses soit constant, il faut que le point T, intersection du lien (prolongé s'il est nécessaire) avec la ligne des centres CC', soit invariable; or le point T ne peut être fixe qu'à la condition d'être constamment à l'infini, ce qui exige que les rayons CM, C'M' soient pris égaux et parallèles, et par conséquent que le lien MM' ait précisément pour longueur la distance CC'.

Dans ces conditions, les vitesses angulaires des arbres (C) et (C') seront évidemment égales et de même sens. C'est le

seul cas où il soit possible d'obtenir un rapport constant de vitesses par l'emploi d'un lien rigide.

Accouplement des roues de locomotives. — Une locomotive ordinaire repose sur trois paires de roues, entre lesquelles son poids se trouve inégalement réparti. L'un des essieux, qui porte le nom d'essieu moteur, est mis directement en mouvement par la machine; et l'adhérence des roues correspondantes sur les rails, par un effet analogue à ce qui se produit dans la transmission par cylindres de friction, détermine le mouvement de progression du corps de la machine et du train qui s'y trouve attelé.

Seulement, quand la résistance du train est trop considérable, la locomotive patine, c'est-à-dire que ses roues tournent sur place, malgré le frottement de la jante sur le rail. Du moment que cet effet se produit, il ne servirait à rien d'augmenter la puissance de la machine motrice; de sorte qu'il y a, quelle que soit cette puissance, une limite à la résistance qu'une locomotive donnée est capable de vaincre. Cette limite est le produit de la pression qui s'exerce sur l'essieu moteur par un coefficient qui dépend de l'état des surfaces de la roue et du rail, ainsi que des circonstances atmosphériques.

Pour donner à la locomotive la puissance d'entraîner un train plus considérable, on réunit une ou deux paires de roues portantes avec les roues motrices, au moyen de bielles d'accouplement disposées comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. L'effet de ces bielles est d'obliger toutes les roues couplées à tourner en même temps que les roues motrices, de sorte que la machine ne peut plus patiner sans vaincre le frottement qui se développe à la jante de toutes les roues solidaires, et que la limite dont nous avons parlé se trouve reculée.

Des points morts. — Considérons deux manivelles égales, CM,  $C_1M_1$  (Pl. XVIII, fig. 177), reliées par la bielle d'accouplement MM<sub>1</sub>. Pour chaque position CM du premier rayon, l'extrémité opposée du lien peut occuper sur la circonférence ( $C_1$ ) deux positions différentes,  $M_1$ , M'; en sorte qu'on peut disposer les trois tiges données de deux manières bien distinctes: la figure CMM<sub>1</sub>C<sub>1</sub> répond à deux vitesses angulaires égales et de même sens, et l'autre arrangement à des vitesses opposées, dont le rapport est variable.

Les points  $M_1$  et M' coıncident quand le point M est en A ou en B. Les deux rayons sont alors couchés sur la ligne des centres, et il se présente une circonstance remarquable : c'est que si l'on considère, par exemple, le rayon CA marchant dans la direction de CM, il y a indécision au point de vue géométrique sur le mouvement que prendra le deuxième rayon  $C_1A_1$ : rien ne l'oblige à se diriger vers  $C_1M_1$  plutôt que vers  $C_1M'$ . Une fois d'ailleurs que le premier pas est fait dans un sens ou dans l'autre, le mouvement persiste nécessairement, pendant un demi-tour de chacune des deux roues; après quoi la même incertitude se reproduit, et ainsi de suite.

Si l'on veut que la régularité de la marche d'un mécanisme de ce genre ne soit pas compromise périodiquement chaque fois que les extrémités des rayons se trouveront sur la ligne des centres, il est indispensable d'employer un artifice particulier pour le passage de ce qu'on appelle les points morts. Dans les locomotives, il y a une bielle d'accouplement de chaque côté de la voie; les articulations des deux bielles sont, pour un même essieu, disposées sur deux rayons rectangulaires CM, Cm, de sorte que, quand l'une d'elles est au point mort, l'autre a nécessairement dépassé ce point.

Tiges et varlets. — Le système d'une suite de tiges et de bras en bois (Pl. XVII, fig. 178) a été longtemps employé dans l'art des mines pour transmettre à une grande distance le mouvement produit par une chute d'eau (1). Quand le terrain est ondulé, la transmission se compose de plusieurs tiges rigides successives, soutenues par des varlets A, B articulés d'autre part dans des supports fixes. Enfin des leviers coudés C, D, E servent à changer la direction du mouvement. Ces appareils, qui ferraillent beaucoup, développent des frottements considérables.

Renvois de sonnettes. — On peut encore rattacher à ce paragraphe le petit mécanisme des sonnettes d'appartement; les bielles sont remplacées par des fils de fer, lesquels doivent toujours être tirés.

<sup>(1)</sup> L'ancienne machine de Marly, établie en 1682, faisait ainsi marcher des pompes situées à une distance de 631<sup>m</sup>. Nous verrons dans le paragraphe suivant la véritable solution du problème de la transmission du mouvement à de grandes distances.

# § V. — Troisième genre. — Transmission par l'intermédiaire d'un lien flexible.

Les cordes, chaînes ou courroies, qu'on emploie dans l'industrie pour réaliser avec plus ou moins d'approximation la fiction géométrique d'un fil parfaitement flexible et inextensible, établissent une liaison entre deux corps dont les mouvements ont des directions tout à fait arbitraires.

C'est ainsi que, s'il s'agit d'imprimer à des corps pesants une vitesse verticale ascendante, comme pour tirer de l'eau d'un puits ou pour élever des matériaux à la partie supérieure d'un mur en construction, il serait peu commode pour un homme, et tout à fait impossible pour un cheval, d'exercer directement son action motrice dans la direction obligée de la vitesse que doit prendre le fardeau à élever. En suspendant celui-ci à l'extrémité d'une corde, on peut, au moyen d'appuis fixes convenablement disposés, amener l'autre bout de la corde dans la direction que l'on voudra; par exemple : l'homme s'arrangera de manière à tirer à peu près verticalement de haut en bas, le cheval sera attelé à des traits sensiblement horizontaux; et chaque agent se trouvera dans les conditions qu'une expérience bien des fois séculaire a fait adopter universellement comme les plus favorables au développement de sa puissance motrice.

Poulies. — Pour changer la direction d'une corde tirée par une de ses extrémités, on fait usage d'une poulie (¹) dont la chape est accrochée à un point fixe (Pl. XIX, fig. 179): on diminue ainsi considérablement le frottement qui se développerait si la corde était obligée de glisser sur une surface immobile (²). Une pareille poulie, qui tourne autour d'un axe

<sup>(1)</sup> Une seule poulie suffit quand les directions des deux brins de la corde convergent en un point. Quand ces deux lignes ne se rencontrent pas, ou que le point de concours est trop éloigné, on trace une ligne arbitraire qui coupe les premières en deux points convenables, et on place une poulie près de chaque point d'intersection. (Poncelet, Mécanique industrielle.)

<sup>(2)</sup> Nous verrons dans la IV Section qu'il se développe un frottement énorme quand une corde ou une courroie glisse sur une surface cylindrique fixe, ou, inversement, quand une jante cylindrique tourne sous l'étreinte l'un lien flexible immobile. On utilise cette propriété dans la construction du frein des grues, etc.

Les points M<sub>1</sub> et M' coïncide ou en B. Les deux rayons sont centres, et il se présente une ei que si l'on considère, par ei dans la direction de CM, il y géométrique sur le mouver rayon C<sub>1</sub>A<sub>1</sub> : rien ne l'oblix vers C<sub>1</sub>M'. Une fois d'ailleur un sens ou dans l'autre. Ement, pendant un demi-tor

out de l'inextens idlé acut : dans les limere de cisc), la vitesse du pout est égale à la vitesse in la donc pas pour effet le l'un point, mais seulement se qu'indique la dénimient vraie quels que somme duies fixes.

quoi la même incertita le saleune est dite mobile, quand la Si l'on veut que la regaler. Ce-même en mouvement. Dats de ce genre ne soit pas accident la chape de la poulie (Pl. ALI, fois que les extrémite, des accète en un point situé verticale des centres, il est independent la caleur de grand la poulie pour le passa de la committe après avoir embrassé il Dans les locomotives. Le la poulie mobile, et s'infléchit, chaque côté de la voic de la sur une poulie de renvoi, pour pour un même essa de la caleur. La main du manœuvre qui laires CM, Cm, de la caleur.

mort, l'aufre a me de le tesses dans la poulie mobile, nous Tiges et var ben et en servir verticaux : il est alors facile de Tras en bois sacion donnée du poids, chacun des Part des mines e tent a diminué d'une quantité monvementation se libre s'est allongé de la somme est oudule, la - . . . . . double de l'une d'elles : donc la .....c est double de celle de l'axe de rigides success d'autre par ... pirant le nombre des poulies me-C.D.E. r cas le verrons, à réduire la vitesse reils, qui . .e. le proportion.

Rencots ragraphe <sup>3</sup> bielles + c toujours <sup>3</sup>

considéra!

Seavent la corde destinée à tirerun rection quelconque, s'enroule autour reax toutillons; et le moteur, au lieu a rocide, communique au cylindre un recti de son axe.

des para les suivantes la suivante la les montes de la les controls de

ans le cuil, vertical dans le cabes concoment d'ailleurs identiquement de comme organes de transmission de commo organes la parfaite inextensibilité

che , a vitesse du corps auquel celle-ci est attachée est altesse à la circonférence du treuil. La corde s'enpai spires contiguës; et, si le treuil est cylindrique, le de la vitesse d'un point de la partie rectiligne de la 'a vitesse angulaire du treuil est constant (1).

## Courroies sans fin.

Mais c'est principalement sous la forme de cordes ou courties sans fin que l'industrie fait un grand usage des corps dibles, pour établir une liaison entre deux solides en mouvement. Considérons seulement le cas où il s'agit de deux solides assujettis à tourner chacun autour d'un axe fixe, et supposons d'abord que les deux axes de rotation soient paralleles. La courroie s'enroule sur deux surfaces convexes fixées respectivement aux deux arbres tournants; elle présente entre ces deux surfaces une portion rectiligne qui doit rester constamment tendue : condition indispensable au fonctionnement de ce mode de transmission.

Nous avons vu dans la la Section (p. 112, comment on détermine le rapport des vitesses angulaires de deux solides rattachés par un fil tendu. Quels que solent les profils d'en roulement, le rapport qui nous occupe peut être constant, pourvu que la tangente commone aux deux profils, tangente qui représente la partie rectangue de la controle ou son prolongement, vienne couper la ligne des centres en un point fixe. Mais, en pratique, en prend toujours pour les sect ons des poulies deux certies centrés aux les aves conscions satisfont évidemment à la constante du rapport des acteurs esque vez, et résulte de la chême que le rapport est un esse du rapport des propose des pours de pour des pours de pour des pours de pours de pour des pours des pours de pours de profile de la partir de pour des pours des pours de pours de pours de pour de p

Il suit de la role, poor établir one transmission de mousement par commuses, entre deux ambés danames dans condition.

Contemplate the contemplate of the property of the contemplate of the

suffit d'installer sur ces arbres deux poulies circulaires, dont les rayons soient dans une raison inverse du rapport des vitesses angulaires qu'on veut obtenir : ces rayons n'ont aucune relation avec la distance qui sépare les axes.

La courroie, convenablement tendue, fait un demi-tour environ sur chaque jante; elle forme, comme on dit, courroie sans fin, passant d'une poulie sur l'autre, et revenant sur la première se raccorder à son point de départ au moyen d'une boucle ou d'une suture. La courroie peut être droite ou croisée: c'est-à-dire que ses parties rectilignes peuvent être dirigées suivant les tangentes communes extérieures ou intérieures des deux cercles (¹); dans le premier cas, les deux mouvements ont lieu dans le même sens; dans le second, ils s'effectuent en sens inverse.

Poulies folles. — En général, dans une manufacture, la machine motrice communique directement le mouvement à un arbre de couche qui règne dans toute l'étendue du bâtiment, soit au plafond, soit sous terre, et qui transmet à son tour le mouvement, par un grand nombre de courroies, aux diverses machines-outils de l'atelier. Chacun de ces outils est confié à un ouvrier spécial, qui doit pouvoir le faire marcher ou l'arrêter à sa volonté (²), sans se préoccuper de ce qui se passe dans le reste de l'usine.

Pour cela, l'arbre de l'outil porte, outre la roue calée sur la quelle passe la courroie qui lui donne le mouvement, une

<sup>(</sup>¹) Il y a deux manières de croiser les courroies: l'une de ces manières laisse le plan de la courroie toujours parallèle aux axes de rotation, de sorte qu'au point où les deux brins se rencontrent, ils se présentent la tranche et tendent à se couper. L'autre manière consiste à retourner chaque brin, de façon que ce soit la même face de la courroie qui touche les deux poulies. Les deux brins se rencontrent comme précédemment; seulement, à l'endroit de cette rencontre, tous deux sont perpendiculaires aux axes de rotation, et par conséquent ils ne se présentent pas la tranche, mais la face, et ne tendent nullement à se couper. Comme une courroie a toujours une face lisse et une face rugueuse, cette manière de croiser présente encore un autre avantage, en ce qu'elle permet que ce soit toujours la face rugueuse qui porte sur les poulies.

<sup>(2)</sup> L'action par laquelle une machine se trouve tout à coup mise en relation avec le moteur s'appelle embrayage, l'opération inverse se nomme débrayage ou désembrayage.

le poulie, dite poulie folle, de même diamètre que la motrice, mais pouvant tourner indépendamment de . Quand l'ouvrier veut arrêter sa machine, il fait passer roie sur la poulie folle au moyen d'une fourchette (1), 2, qui ne reçoit plus de force motrice, ne tarde pas à er; mais la courroie continue son mouvement, et il par un mouvement inverse de la fourchette, de la faire er sur la poulie motrice, pour remettre immédiatement hine en activité.

pareille transmission fonctionne avec une grande douans bruit, sans vibrations, et s'installe avec beaucoup facilité qu'un engrenage : aussi les courroies sont-elles iployées par l'industrie. Seulement, comme elles sont s'à glisser sur les poulies, quand la résistance est trop , elles ne peuvent convenir aux cas on la condition iale de la transmission est une relation constante bien entre les mouvements des deux arises.

leurs, pour peu qu'une courrole soit tendre, il fant, i nous l'avons déjà dit, une focce énorme pour valoure ittement sur un éplindre fixe, de some que le cauçer sement sera en général peu important, excepté pour tanismes qui exigent une gran de prémière. Il y a plus : possibilité de le gilssement, maintenn tans ten limites ables par une tension modérée, est une propriété écleuse du mote de halson que nous étudions, mand tance est sujette à éprouver brusquement des varianportantes : le gilssement qui se produit alors est une e contre des accidents plus graves.

appareils nommés tende en servent à régler la tension donner une valeur suffisante pour empécher le glisse-sans toutefois la rendre assez forte pour latiquer les et leurs supports. On empoie assez rénéralement une dite poulle se tensor, tout la thane est fixée à l'une nobes il in levier le forme presonque, tournant au in axe fixe. L'autre prenonce to levier est chargée de

intremargner one a formittelle soit conjourn ager on e orin jui rila pontie et ion en cesso jui a mutter nons errous l'explicae fait.

poids qui pressent la poulie contre la courroie. Il est facile de régler la tension en faisant varier la distance de la charge au point d'appui du levier.

Forme des poulies pour courroies. — On pourrait donner aux poulies qui portent des courroies la forme cylindrique: on s'opposerait au déplacement latéral en terminant la poulie de chaque côté par une joue de plus grand rayon que la jante proprement dite.

Il vaut mieux former la poulie de deux troncs de cône accolés par leurs grandes bases, ou, en général, prendre pour la génératrice de la surface de la jante un profil convexe. Pour justifier cette forme, considérons une courroie placée sur une poulie conique (Pl. XVIII, fig. 181). Le côté le plus rapproché du sommet tourne moins vite que l'autre; par suite, la courroie tend à se placer obliquement, et le brin qui s'enroule cherche à se rapprocher de la base du cône; par conséquent, avec la forme biconique, la courroie se maintiendra d'ellemême au milieu de la poulie. Sur une poulie plate munie de deux rebords, on aurait, au contraire, des mouvements irréguliers de la courroie contre ces rebords.

#### Cordes et chaînes.

C'est presque toujours aux courroies qu'on a recours comme organe flexible de transmission de mouvement. Les cordes ne se rencontrent guère que dans certains mécanismes grossiers: les poulies sont alors anguleuses et pourvues de deux rebords. Quant aux poulies de renvoi, pour lesquelles il n'y a pas lieu de se préoccuper du glissement, leur section est en forme de gorge proprement dite, ou demi-circulaire.

Les câbles en chanvre ou en aloès sont au contraire d'un usage très fréquent dans la marine et dans l'art des mines. Un câble d'extraction est généralement plat comme une courroie; il est formé de quatre, cinq ou six aussières cousues ensemble, et s'enroule sur une bobine, de manière que les spires se recouvrent successivement.

Les chaînes en fer sont assez peu usitées, sauf dans quelques circonstances spéciales.

L'industrie emploie la chaîne ordinaire : la chaîne à la Vau-

ta cuaine de Galle. Les poulies qui reçoivent ces chaînes sont dentées (fig. 182), car on ne saurait sur l'adhérence des surfaces pour prévenir le glisse-reonséquence, l'un des brins de la chaîne seulement a; l'autre pend librement au-dessous des poulies. Énient de toutes les chaînes, c'est que, par suite de n, les anneaux s'allongent, et la chaîne ne cadre plus noulie : on entend alors une succession de chocs, ois qu'un anneau est saisi par une des saillies de la

en fer. — Les câbles en fer s'emploient aujourd'hui itageusement, sous forme de câbles sans fin, pour tre le mouvement à de grandes distances: c'est-à-dire tances pouvant varier de 100 à 1500<sup>m</sup>, et même au câbles sont formés de fils de fer enroulés en hélice, et ent généralement une âme en chanvre.

es 150<sup>m</sup> environ, il faut soutenir les deux brins du moyen de poulies en bois ou en fonte (fig. 183). La ces poulies-supports est plate, et recouverte d'une dont les extrémités viennent s'arrêter dans l'intéla poulie, au moyen d'une ou deux entailles. Mais la laminée par la pression du câble, est exposée à se, par suite à s'user rapidement; et il est préférable, M. Hirn, l'inventeur de ces nouvelles transmissions, la gorge de la poulie par de la gutta-percha matée entaille en queue d'aronde (fig. 183 bis). Le câble ène librement d'une joue à l'autre de la poulie, sur il est maintenu par deux rebords.

ble que la roideur du câble dépende plutôt du dia-1 fil de fer que de celui du câble lui-même : aussi lopté comme règle pratique que le diamètre des pouêtre 2000 fois le diamètre du fil de fer employé pour ation du câble.

sion du câble est produite par la partie qui forme t chaînette au-dessous des poulies (fig. 184). Cette l'est qu'une fraction du brin inférieur du câble, quand poulies extrêmes ne sont pas au même niveau : on compte de cette circonstance dans le calcul de la à donner au câble.

Liaison de deux poulies dont les plans ne coïncident pas.

Quand on veut relier au moyen d'une courroie deux arbres tournants qui ne sont pas dans le même plan, il faut en général, outre les poulies de transmission calées sur chacun des deux arbres, employer deux poulies fixes de renvoi (fig. 185).

Soient A et B les poulies calées sur les arbres donnés, C l'intersection des plans de ces poulies supposées sans épaisseur: il faut, pour que la courroie ne soit pas sollicitée à se détacher des deux jantes, qu'un brin rectiligne quelconque soit dans le plan de chacune des deux poulies qu'il réunit. On atteint ce but en installant deux poulies de renvoi D, E, auprès de l'intersection C, de façon que le brin AD soit dans le plan de la poulie A, que celui qui va de D en B soit dans le plan de la poulie B, enfin que D soit dans le plan des deux lignes AD et DB. De même pour la poulie E. De cette manière, chaque poulie est dans le plan des deux brins de courroie qui la touchent, et la transmission fonctionne indifféremment dans les deux sens.

Quand cette dernière condition n'est pas imposée, on peut supprimer les poulies de renvoi, en ayant égard aux considérations suivantes. L'observation prouve que le brin qui arrive sur une poulie doit nécessairement être dans le plan de cette poulie, tandis que le brin qui quitte la poulie peut sans inconvénient sortir de ce plan (1). Partant de là, soient A et B les deux axes donnés (Pl. XIX, fig. 185 bis), MN la perpendiculaire commune à ces axes; prenons mp, nq perpendiculaires à A, B, et respectivement égaux aux rayons des deux poulies, de manière que la ligne mn, parallèle à la perpendiculaire commune, soit tangente à la fois aux deux cylindres décrits autour des axes avec les rayons respectifs des poulies; enfin placons la courroie comme l'indique la figure : nous aurons une disposition dans laquelle le mouvement ne peut avoir lieu que dans le sens indiqué par les flèches. Dans l'autre sens, la courroie tomberait immédiatement.

<sup>(1)</sup> C'est pour cela qu'on n'obtiendrait aucun résultat si, contrairement à la règle que nous avons donnée, on faisait agir une fourchette d'embrayage sur le deuxième brin et non sur le premier.

ale

fac...

1 Cob en *teo* et s c

porte. S in temp

me quan présentes , l'est dome

L

ient d'allongement qu'il n'y arme retain eòcemment ans le même de curs qui se come et de la parte. Fon a, an l'en com

ωR ·

 $\frac{\omega \mathbf{R}}{\bar{\omega}' \mathbf{R}'} = \frac{\mathbf{L}}{t}$ 

yon et la vitesse and quantités analogue; ; ; vitesses angolace pport des rayons, L. . .

retz, ingénieur des acons ...

ion de la courroie et a neuve ou qu'elle a de present

$$\alpha = \frac{66.31}{5} \qquad \alpha_1 \qquad \beta$$

ONSTANT:

OTTES

e etablir oven orie oe de eest

1-

.

diaire; sur ce même arbre intermédiaire se trouve un deuxième pignon b, qui transmet à son tour le mouvement à l'arbre de la roue B: cette roue sera, si l'on veut, la roue extrême du train que nous considérons.

Adoptons l'usage de représenter le nombre des dents d'une roue par la lettre même qui nous sert à désigner cette roue: le rapport de la vitesse de l'arbre intermédiaire à celle du premier arbre sera, en tenant compte du changement de sens,

$$-\frac{a}{\Lambda};$$

on aura de même, du dernier arbre à l'arbre intermédiaire, le rapport

$$-\frac{b}{B}$$
.

Donc le rapport des vitesses des arbres extrêmes est égal à la fraction

$$\frac{ab}{AB}$$

S'il y avait un plus grand nombre d'arbres, on arriverait à réduire la vitesse dans une proportion plus considérable, le rapport des vitesses extrêmes étant toujours déterminé de la même manière.

Canons. — Les arbres (a) et (B) sont quelques concentriques : c'est le cas qui se présente dans la minuterie des horloges; l'un de ces arbres est creux, et prend le nom de canon. Il tourne sur l'autre à frottement doux.

On peut aussi relier deux roues dont les arbres sont concentriques, en n'employant qu'une seule roue d'angle (fig. 190); l'arbre intérieur et le canon tournent alors en sens inverse, tandis qu'avec le dispositif de la fig. 189 les deux rotations sont de même sens (1).

<sup>(1)</sup> Il faut remarquer que la roue ( $\alpha$ ) de la fig. 190 est une roue parasite, de sorte que le rapport des vitesses des deux roues a et A dépend uniquement du rapport  $\frac{a}{A}$ . Rien n'empêche d'ailleurs d'avoir sur l'arbre intermédiaire, au lieu de la roue unique  $\alpha$ , une roue B et un pignon b; le rapport des vitesses serait alors  $-\frac{ab}{AB}$ .

'un système de rouages le quotient ε de par celle du premier : soit

$$\frac{..b.c...}{..3.G...}$$
:

des nombres de dents des pignons de dents des roues, quel que soit divers éléments se trouvent disposés. Trend une vis sans fin, celle-ci compte ane seule dent (à n dents si la vis est à n

un train de roues dentées sans figures, en acciment les axes géométriques des rouages, et sur ces axes les nombres de dents correspondants : de placer l'un au-dessous de l'autre les nombres portent à deux roues engrenant ensemble.

| ichappement. 30 — 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — | Aig. des sec. |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Roue motrice                                          |               |
| 25                                                    | Aig. des min. |
| 72                                                    | Aig. des h.   |
|                                                       |               |

uvement est communiqué de la roue motrice à la roue ement par le moyen de deux pignons de 6 dents, et roues comptant l'une 45, l'autre 48 dents.

le d'échappement est réglée à raison d'un tour par et c'est sur l'arbre de cette roue qu'est fixée l'aiguille ndes. Il résulte du Tableau que la roue motrice fait par heure, car le rapport de sa vitesse à celle de la chappement est donné par la fraction

$$\varepsilon = \frac{6 \times 6}{45 \times 48} = \frac{1}{60}.$$

ette même roue motrice transmet encore le mouvene part à l'aiguille des minutes au moyen de deux roues de 25 dents, d'autre part à l'aiguille des heures au moyen d'un pignon de 6 dents et d'une roue de 72.

Il ne suffit pas d'avoir la valeur absolue du rapport des rotations des arbres extrêmes d'un train : il faut encore connaître la relation qui existe entre les sens des mouvements de ces arbres (¹). La règle est extrêmement simple, toutes les fois qu'on a seulement affaire à des engrenages cylindriques extérieurs ou intérieurs; mais chaque paire de roues coniques, et chaque vis sans fin, nécessite un examen spécial. Dans tous les cas, avec un peu d'attention, on trouvera sans peine les lois de la transmission du mouvement de rotation, dans un équipage de roues dont tous les axes sont fixes.

Notions sur le calcul des rouages. — Quand on se propose au contraire d'établir un train, propre à réaliser un rapport de vitesses donné, le problème qui consiste à déterminer le nombre des arbres intermédiaires et les proportions des diverses roues présente dans la plupart des cas de très grandes difficultés, et ne peut être résolu que par une série de tâtonnements souvent longs et pénibles.

Voici quelques exemples de calculs de ce genre.

Horloge à secondes. — Pour relier, dans une horloge, l'aiguille des secondes à celle des minutes, il est indispensable de recourir à un arbre intermédiaire, afin d'éviter à la fois l'emploi d'une roue à deuts trop nombreuses, et l'engrenage intérieur qui serait nécessaire si l'on voulait, conformément à l'usage, faire tourner les deux aiguilles dans le même sens.

Nous avons indiqué tout à l'heure le train



qui fournit une première solution du problème.

<sup>(1)</sup> Quand ces deux arbres sont parallèles, il est commode d'affecter s du pae + ou du signe - selon que les deux rotations sont de même sens ou sens contraires.

---

••

English — The second of the se

.

The cost of Dimmer Hermitian . Let us the  $\tau_{\rm tot}$ 

 $\mathbf{i} = \frac{1}{1000}$ 

rrespondia da tealerdado de la una eminada par luncia.

Methode des fractions and a rapport a sout de transport en fraction contraction e

successives, une fraction fournissant à la fois une décomposition convenable et une approximation suffisante. Cette méthode, indiquée pour la première fois par Huygens, est basée sur la propriété qu'ont les réduites d'exprimer une approximation donnée avec les plus petits entiers possibles.

Application. — Supposons qu'on veuille construire une horloge donnant à la fois le temps sidéral et le temps moyen.

L'un des procédés pour arriver à ce résultat consiste à placer derrière l'aiguille des heures un cadran mobile plus petit que le cadran ordinaire, et concentrique avec lui. L'aiguille fait sa révolution en 24 heures solaires, et marque le temps moyen sur le cadran fixe; elle indiquera en même temps l'heure sidérale sur le cadran mobile, si l'on s'arrange de manière à donner à celui-ci un mouvement rétrograde de  $3^m 56^s$ ,  $555 = 236^s$ , 555 par jour moyen.

Comme le cadran contient 86400 secondes, le rapport de la vitesse de l'aiguille à celle du cadran est

$$\frac{86400000}{236555} = 60 \times \frac{288000}{47311}$$

La fraction  $\frac{288000}{47311}$ , réduite en fraction continue, donne les résultats suivants :

Quotients... 6, 11, 2, 3, 1, 152, ... Réduites... 
$$\frac{6}{1}$$
,  $\frac{67}{11}$ ,  $\frac{140}{23}$ ,  $\frac{487}{80}$ ,  $\frac{627}{103}$ , ..., ...

La réduite

$$\frac{627}{103} = \frac{3 \times 11 \times 19}{103} = \frac{66 \times 76}{103 \times 8}$$

fournit une grande approximation.

L'important n'est pas précisément d'avoir de petits nombres pour les deux termes de la fraction qui exprime la raison d'un rouage à établir: il faut surtout que ces nombres soient décomposables en facteurs. Aussi, quand on ne trouve pas de fraction satisfaisante parmi les réduites, faut-il avoir recours à des fractions moins simples, parmi lesquelles il s'en rencontrera souvent de plus avantageuses pour l'objet qui nous occupe.

nt  $\frac{p}{q}$  et  $\frac{p_1}{q_1}$  deux réduites consécutives (lesquelles comnt, comme on sait, la valeur exacte de la fraction le); la différence de ces deux réduites s'exprime par ection qui a pour numérateur l'unité, et pour dénomile produit des dénominateurs q,  $q_1$ . C'est uniquement circonstance que les réduites des fractions continues t leur propriété arithmétique fondamentale; et du moue deux fractions quelconques  $\frac{a}{b}$ ,  $\frac{c}{d}$  satisfont à la re-

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \pm \frac{1}{bd}$$

caction comprise entre celles-ci aura nécessairement mes plus considérables. La réciproque de cette propost vraie.

posé, quel que soit le procédé par lequel on soit arrivé couverte des fractions  $\frac{a}{b}$ ,  $\frac{c}{d}$ , il est facile de reconnaître

raction  $\frac{a+c}{b+d}$  jouit, par rapport à chacune de celles-ci, ropriété qu'exprime l'équation (1): donc elle est la nple des fractions intermédiaires, capables de repréle rapport donné. M. Brocot (1) a fondé sur cette reune méthode élémentaire pour le calcul des rouages. méthode, qui n'exige pas la réduction préalable de n  $\varepsilon$  en fraction continue, est basée sur l'emploi d'une ans laquelle figurent toutes les fractions dont les deux sont inférieurs à 100, réduites en décimales et clasordre de grandeurs. Un rapport quelconque tombe nément entre deux fractions contenues dans la Table, et x fractions sont évidemment les fractions ordinaires simples, entre lesquelles le rapport donné se trouve. En ajoutant ces premières fractions terme à terme, une expression moins simple, mais plus approchée,

<sup>&#</sup>x27;cul des rouages par approximation. Nouvelle méthode par

du même rapport; et on continuera ainsi jusqu'à ce qu'on ait obtenu une fraction satisfaisante.

Enfin, quand l'exactitude rigoureuse est indispensable, on est obligé de renoncer aux équipages de roues tournant sur des axes fixes; il faut alors introduire dans le train des roues à mouvement épicycloïdal plan ou sphérique, combinaisons auxquelles nous arrivons dans un instant.

### Équipages de poulies.

Quand on ne peut pas transmettre directement par une courroie sans sin le mouvement pris sur l'arbre de couche à l'arbre d'un outil, on a recours à un ou plusieurs arbres intermédiaires. Soient r et R les rayons des poulies calées sur les deux premiers arbres; on a, pour le rapport des vitesses angulaires de ces poulies, la quantité

 $\frac{r}{R}$ 

affectée du signe + ou du signe -, suivant que la courroie est droite ou croisée.

Le deuxième arbre porte une seconde poulie  $(r_1)$ , reliée par une nouvelle courroie à une poulie  $(R_1)$  calée sur le troisième arbre, et ainsi de suite. La raison du train est donnée par une formule

$$\varepsilon = \frac{r.r_1.r_2...}{R.R_1.R_2...},$$

tout à fait analogue à la formule des roues dentées. Seulemenl, les rayons des poulies pouvant être dans des rapports quelconques, on n'aura jamais de difficultés arithmétiques du genre de celles que nous avons rencontrées dans le calcul des rouages. Les poulies de renvoi, semblables aux roues parasites, n'ont aucune influence sur les rapports de vitesses des arbres entre lesquels elles sont installées.

### Des moufles et palans.

Les mousses ou palans, appareils fort usités, principalement dans la marine, se composent d'un certain nombre de poulies

### § VII. — Mouvements différentiels.

Les équipages ordinaires de roues dentées, vis et poulies, n'offrent que des ressources insuffisantes, quand on veut que le rapport des vitesses ait une valeur extrêmement faible. Il faut alors avoir recours à des artifices particuliers, dont le principe est d'avoir deux engins en quelque sorte opposés, dont l'un défasse à peu de chose près ce que l'autre a fait; le résultat définitif est la différence des effets dus à chacun des deux organes agissant séparément, et il est facile de rendre cette différence aussi petite que l'on voudra.

Les combinaisons de ce genre sont connues sous le nom de mouvements différentiels : en voici quelques exemples.

Treuil chinois (fig. 191). — Le corps du treuil se compose de deux cylindres de même axe, et de rayons R, r, placés à la suite l'un de l'autre et liés d'une manière invariable. Le poids à élever est accroché à la chape d'une poulie mobile, et les deux cordons qui supportent cette poulie mobile viennent s'enrouler en sens inverse sur les deux parties du treuil.

Si l'on tourne la manivelle de telle sorte que la corde s'enroule sur le plus gros des deux arbres et se déroule du plus petit, chaque révolution raccourcit l'un des brins rectilignes d'une quantité égale à  $2\pi R$ , et allonge l'autre de  $2\pi r$ . On gagne ainsi  $2\pi (R-r)$ , ce qui correspond pour le fardeau à une élévation représentée par

$$2\pi \frac{\mathbf{R}-r}{2}$$

absolument comme si l'on avait un treuil ordinaire, de rayon égal à la demi-différence des rayons du treuil chinois.

Seulement, quand on emploie le dernier système, on peut aisément rendre R — r aussi petit qu'on le veut, tandis qu'on ne saurait diminuer par trop le rayon d'un treuil, de crainte de l'affaiblir outre mesure. Malgré cet avantage, le treuil chinois n'est jamais employé, à cause de la quantité de corde qu'il exige pour produire une élévation donnée.

Palan différentiel. - Cet inconvénient est évité dans le

palan différentiel de Wilson (*Pl. XIX*, fig. 188 bis). Imaginons une sorte de treuil chinois, dans lequel les deux cylindres sont 'emplacés par deux poulies légèrement inégales, réunies dans une même chape qui figure la mousse fixe d'un palan.

Les deux bouts de la corde (qu'il n'est plus possible d'arrêer à la manière ordinaire) viennent se réunir pour former une euxième boucle, qui pend librement au-dessous du crochet e la poulie mobile, dont la disposition n'a pas changé. Le ottement suffit pour empêcher le glissement sur les poulies.

Vis différentielle de Prony. — Considérons un cylindre ervant de noyau à deux vis de pas différents. Les écrous de es deux vis étant maintenus par des guides dans une direcon invariable, leur écartement varie évidemment, pour laque tour, d'une quantité égale à la différence ou à la mme des deux pas, selon que les deux vis sont de même ens ou de sens contraire.

Dans la disposition imaginée par M. de Prony (fig. 192), un des écrous est formé de deux pièces fixes E, E; l'autre, , est animé d'un mouvement aussi lent qu'on le veut.

Les deux vis sont inverses dans le tendeur d'attelage des ragons: elles équivalent géométriquement à une vis unique de as double, tout en offrant plus de sécurité au point de vue des branlements qui pourraient desserrer un pas trop allongé.

Machine à aléser (fig. 193). — Le cylindre qu'on se propose l'aléser est fixe, et l'outil doit en parcourir lentement toute à surface intérieure. Il reçoit à cet effet un mouvement de otation, qu'il s'agit de combiner avec un déplacement longidinal très lent. Or l'arbre de cet outil présente une partie letée K, laquelle pénètre dans un écrou E; et, si cet écrou lait fixe, la rotation de l'outil ferait avancer celui-ci pour haque tour d'une quantité égale au pas de la vis.

Au lieu de cela, l'écrou tourne lui-même dans le même ens que la vis, mais un peu moins vite. De cette façon, pour ne rotation absolue de la vis égale à un tour, la rotation rela-ve n'est qu'une fraction de tour, déterminée par la différence es vitesses angulaires de la vis et de l'écrou: à cette diffénce correspond une avance du burin, représentée par la nême fraction du pas.

### MANY STATE OF THE SECOND STREET,

:. \*··**"**.

The mass of the rone to the season of the same

ं कार्या का कार्याच्या का

The second of the second second

11

opiega (ig Some and the second of the second AND THE SHIP SEED TO SEE THE SEED OF THE S

### Same a summer

See the second of the second and the second second second upon

South ough The Let 15 rı, Marie Contact

100

er le levier OL, la roue A prend un mouvement épicycloïal sur la roue fixe, en entraînant avec elle la roue mobile. es colliers à roulettes des arbres de grues (p. 182) repréntent, à la denture près, un système de ce genre : la roue xtérieure est fixe, l'arbre tient la place de la roue cenale C, et son mouvement détermine celui des galets ainsi le la rotation de la couronne ou châssis qui porte leurs bres (ce châssis se trouve représenté dans la figure actuelle ir le levier OL).

Si la roue B n'était pas fixe, le mouvement du chassis déindrait à la fois des rotations des deux roues extrêmes, conrmément aux lois générales que nous allons exposer tout l'heure.

Deuxième exemple (fig. 195). — Deux roues coniques ales, A, B, tournant autour de deux arbres concentriques, grènent avec un pignon C, monté sur le levier mobile OM. mouvement épicycloïdal sphérique du pignon jouit des êmes propriétés que le mouvement épicycloïdal plan prédemment considéré; et la combinaison très simple des trois ues A, B, C est susceptible, comme nous le verrons, d'un and nombre d'applications intéressantes.

Nous avons déjà rencontré cette disposition dans les suports des plaques tournantes. La roue B étant fixe, si l'on imime un mouvement de rotation à la roue A (1), on oblige pignon C à tourner autour de l'essieu OM, qui se déplace il-même avec une vitesse égale à la moitié de la vitesse de roue.

Comme dans notre premier exemple, on pourrait n'avoir scune roue fixe.

Quand un train épicycloïdal se compose de plusieurs roues, s rapports des vitesses de celles-ci sont les mêmes que si urs axes étaient fixes. Les rouages intermédiaires ont pour sique objet de relier les roues situées aux deux extrémités système mobile (2); et nous allons montrer que, quelle

<sup>1)</sup> Pour les grandes plaques, on agit de préférence sur l'un des galets C, moyen d'une manivelle, folle sur l'arbre M.

<sup>2)</sup> L'une de ces roues au moins doit être centrée sur le point fixe du ssis (nous verrons tout à l'heure pourquoi).

que soit la disposition du train, il existe une relation linéaire entre les rotations absolues de ces roues extrêmes et la rotation propre du châssis.

Théorie générale des trains épicycloïdaux. — Soit OA (fig. 196) le châssis tournant, dont la forme est absolument indifférente. L'une des roues extrêmes a son centre au point O, sur l'axe de rotation du châssis. L'autre peut être également concentrique au châssis, comme dans les deux exemples précédents: en général, elle aura son axe fixé en un point mobile A. Désignons par m la vitesse angulaire absolue de la roue O autour de son axe, par n la vitesse de la roue  $\Lambda$ , par rapport à son axe et à deux autres axes coordonnés  $\Lambda x$ ,  $\Lambda y$ , situés dans son plan et conservant des directions invariables (1).

Pour nous rendre compte de l'action des rouages mobiles, interposés entre notre première et notre dernière roue, supposons le châssis fixe et calculons par les règles ordinaires la raison  $\varepsilon$  du train lié à ce châssis (c'est-à-dire le quotient, pris avec un signe convenable, de la vitesse relative de la dernière roue par la vitesse relative de la première). Pour fixer les idées, nous supposerons les rotations positives; mais notre équation subsistera, par suite de la généralité propre aux formules algébriques, quels que soient les signes des quantités qui y figurent.

Soit a la vitesse angulaire du châssis OA autour du point 0: la rotation de la roue O par rapport à ce châssis est m-a, celle de la roue A est n-a. On a donc, d'après la définition même de  $\varepsilon$ ,

$$\varepsilon = \frac{n-a}{m-a}.$$

Cette formule renserme toute la théorie des trains épicycloi-

<sup>(1)</sup> Je crois devoir appeler l'attention sur la manière dont la signification de n est déterminée, parce qu'on oublie quelquefois la nécessité de rapporter toute rotation autour d'un axe mobile à un système bien défini d'axes coordonnés, par rapport auxquels on compte les angles de rotation. D'ailleurs, nous aurons ici à considérer également la rotation de la roue A par rapport à un système d'axes mobiles tout différent de xAy, système qui se composera de l'axe de la roue, de la droite OA et d'une perpendiculaire à cette droite.

c'est à R. Willis qu'on doit d'avoir ramené cette théorie d degré de simplicité.

ussion de la formule générale. — Considérons d'abord particuliers où l'une des roues extrêmes est fixe. a roue O est fixe : en faisant dans l'équation géné-

$$m = 0,$$

$$\varepsilon = -\frac{n-a}{a},$$

$$a=\frac{n}{1-\varepsilon}, \qquad n=a(1-\varepsilon).$$

relations font connaître la rotation du châssis, quand e la dernière roue est donnée, ou réciproquement (1). I roue A est fixe, ou du moins n'a pas de rotation par t aux axes xAy:

$$n=0, \qquad \varepsilon=\frac{-a}{m-a},$$

$$a=\frac{m\,\varepsilon}{\varepsilon-1}, \qquad m=a\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

is général. — Les deux roues extrêmes sont mobiles:

$$\varepsilon = \frac{n-a}{m-a}, \qquad a = \frac{m\varepsilon - n}{\varepsilon - 1},$$

fin

$$\begin{cases} a = \frac{m\varepsilon}{\varepsilon - 1} + \frac{n}{1 - \varepsilon}, \\ m = a + \frac{n - a}{\varepsilon}, \\ n = a + (m - a)\varepsilon. \end{cases}$$

lleur générale de a est la somme des valeurs qui correslt aux cas où chacune des rotations des roues extrêmes

raison e est dans tous les cas une donnée de la question : elle déquement de la composition géométrique du train mobile.

existe seule : l'effet du train est donc de composer, pour ainsi dire, en une seule, ces deux rotations indépendantes.

Différentes manières de transmettre au train l'action d'un moteur. — En général, dans un système de rouages, tous les mouvements sont pris sur un arbre moteur, dont nous représenterons la vitesse angulaire par p. Si l'on donne le rapport à la rotation p de deux des quantités m, n, a, le troisième rapport est déterminé par les relations (4).

Le mouvement peut d'ailleurs être communiqué au train de deux manières différentes :

1º On peut transmettre le mouvement de l'arbre moteur aux deux roues extrêmes (ce qui comprend le cas où l'une de ces roues est immobile). On connaît alors les rapports de m et n à la rotation motrice p, et on calcule a par la formule (4). Pour cela il est indispensable que les roues extrêmes aient leurs axes fixes, c'est-à-dire qu'elles soient concentriques avec le châssis, afin qu'on puisse leur donner le mouvement par les procédés ordinaires.

2º On peut, au contraire, communiquer le mouvement au châssis et à l'une des roues, laquelle est nécessairement concentrique au châssis (1).

Dans le premier cas, si l'on a

$$m = \mu p$$
,  $n = \nu p$ ,

les formules (4) donnent

(5) 
$$\frac{a}{p} = \frac{\mu \varepsilon - \nu}{\varepsilon - 1} = \frac{\mu \varepsilon}{\varepsilon - 1} + \frac{\nu}{1 - \varepsilon}.$$

Dans le second cas, si

$$m = \mu p$$
,  $a = \alpha p$ ,

on trouve, par les mêmes formules (4),

(6) 
$$\frac{n}{p} = \alpha(\mathfrak{r} - \varepsilon) + \mu \varepsilon = \alpha + \varepsilon(\mu - \alpha).$$

<sup>(1)</sup> On voit que, dans toutes les dispositions, il y a toujours au moins une des roues extrêmes dont l'axe coïncide avec l'axe du train mobile.

FURNISHED TO MESSELLE, CONTROL TOUR ON A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Estil a training of the con-

THE THE PROPERTY OF STREET PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

product comments of the product of t

Enul, 100 contents of the feet of an order of a content of the con

MOH- Ger Exemple . Spinitul assum a region some the Gerger-Quest- Objective.

Unique in the himself of the a per Rose markets by Telling Transported markets among unique to so incoming the action of voters, it continues to be compared to the compared that the continue we maintend to the life interest of the continue we were to be the continue we were to be the all and the continues and the continues are the first all and the continues and the continues are the continues and the continues and the continues are the continues and the continues and the continues are the continues and the continues and the continues are the continues are the continues and the continues are the con

roue A est caes sur l'arms di volan, la le cial 4K au sur le meme arms : Quan a la mor K die au was

I est d'altreure evident que à diverte apriment aum mandant et de compensant le light délier sur l'artir à du manurai expension à la compensant le light délier sur l'artir. À du manurai expension à toues dentees et l'on ordinantait eve plus à simplicer l'announce outre. C'est ce que Watt me-meme s'est empresse à dais 12 que à des alors preveix de ordin et manneelle, es pauls dans l'announce de

daire de la bielle BC; et, comme celle-ci reste sensiblement parallèle à elle-même, on peut admettre que le mouvement de la roue B est un pur mouvement de translation.

Si donc on considère cette roue B comme la dernière roue du train porté par le rayon AB, on a

$$n = 0$$
,

par suite

$$\frac{m}{a} = 1 - \frac{1}{\varepsilon}$$
.

Or la raison du train mobile est égale à  $-\frac{A}{B}$ ; donc

$$\frac{m}{a} = 1 + \frac{B}{A}$$
.

En faisant, avec Watt, les deux roues égales, on a

$$m = 2a$$
;

c'est-à-dire que le volant tournera deux fois plus vite que la manivelle. On obtiendrait un rapport de vitesses quelconque, en multipliant les roues intermédiaires.

Paradoxe de Fergusson. — On connaît sous ce nom un petit mécanisme assez ingénieux, destiné à mettre en lumière les propriétés des rouages épicycloïdaux.

Le châssis du train mobile se réduit à la manivelle horizontale OM (fig. 198), qui tourne librement autour de l'essieu fixe OI. La première roue A est invariablement liée à celessieu fixe; elle engrène avec une roue parasite B, à la suile de laquelle se trouvent trois roues indépendantes C, D, E, dont les axes géométriques coïncident.

La roue A ayant, par exemple, 20 dents, les nombres respectifs des roues C, D, E (qui doivent être considérées chacune comme la dernière roue d'un train particulier) sont

$$C = 19$$
,  $D = 20$ ,  $E = 21$ .

Quant au nombre de dents de B, il est indifférent.

Cela posé, comme la première roue, commune à nos trois trains, est fixe, la formule à employer est

$$n = a(1 - \varepsilon)$$
:

l'on doit faire dans cette formule, suivant que l'on consire les roues C, D ou E,

$$\varepsilon = \frac{20}{10}$$
,  $\varepsilon = 1$ ,  $\varepsilon = \frac{20}{21}$ .

La substitution de la première valeur de  $\varepsilon$  donne n < 0, la uxième n = 0, et la troisième n > 0. Il suit de là que, si n fait tourner à la main le levier OM, les roues C et E prenont des mouvements de rotation de sens contraires, tandis e la roue D se transportera parallèlement à elle-même.

Appareil automatique de Fulton et Cutting pour la fabrition des aussières. — Cette machine, employée depuis 1799 ns les corderies de la marine et des mines, pour le comettage des torons (1), se compose d'une grande roue dentée le, et de quatre ou cinq pignons égaux, dont les axes sont ortés par un fort anneau ou volant concentrique à la roue g. 199). Aux pignons P, P, ... correspondent un pareil ombre de châssis à bobines horizontales, chargées chacune un toron, qui participent au mouvement épicycloïdal dérminé par la rotation de l'anneau autour de l'axe de la roue se.

Ces divers torons, en sortant de leurs bobines, s'élèvent vercalement jusqu'au niveau d'autant de poulies de renvoi, liées variablement à l'arbre moteur; puis ils viennent converger sommet de cet arbre, et sont reçus dans un entonnoir où, se resserrant les uns contre les autres, ils reçoivent la toron nécessaire, par l'effet de la rotation relative de leurs lâssis. En même temps, la rotation de l'anneau produit l'envulement des torons en hélice, lequel s'effectue souvent latour d'une mèche centrale ou âme.

II. Quand on veut établir entre deux arbres un rapport

:

<sup>(</sup>¹) Pour constituer un câble, on forme, en tordant des fils de caret, une remière corde nommée toron, laquelle est l'élément de tous les câbles. Plueurs torons tordus ensemble forment une aussière. Enfin le commettage plusieurs aussières produit ce que les marins appellent un grelin. Pour usage des mines, on coud ensemble plusieurs aussières placées l'une à côté 3 l'autre, de façon à obtenir un câble plat.

de vitesses exprimé par une fraction  $\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}}$ , dont l'un des termes au moins renferme des nombres premiers considérables, et qu'une approximation n'est pas admissible, les équipages ordinaires de roues tournant sur des axes fixes deviennent insuffisants; et l'on est obligé d'introduire dans le train une ou plusieurs roues à mouvement épicycloïdal.

Supposons d'abord que le dénominateur de la raison donnée soit le produit de facteurs convenables, et qu'on ait, par exemple,

Q = fgh.

**Posons** 

$$\frac{P}{f \cdot g \cdot h} = \frac{x}{gh} + \frac{y}{fh} = \frac{fx}{fgh} + \frac{gy}{fgh},$$

en introduisant deux indéterminées x et y.

On n'a entre ces deux indéterminées qu'une relation unique

$$fx + gy = P$$
,

laquelle admet, comme on sait, une infinité de solutions en nombres entiers (positifs ou négatifs), sous la condition toujours facile à remplir que les coefficients f et g n'aient pas de facteurs communs, P étant un nombre premier.

Une fois qu'on a trouvé des valeurs convenables pour x et pour y, il est facile d'identifier l'équation

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{x}{gh} + \frac{y}{fh}$$

avec l'équation générale des trains épicycloïdaux,

$$\frac{a}{p} = \mu \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} + \nu \frac{1}{1 - \varepsilon},$$

dans laquelle on peut disposer des quantités  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\varepsilon$ .

Pour réaliser cette conception, nous remarquerons que, le train proprement dit étant ici purement accessoire, la composition de ce train importe fort peu. Il convient de le réduire à deux roues d'angle, indépendantes et égales, reliées par

e troisième roue d'angle à mouvement épicycloïdal sphéue (fig. 195). Cette combinaison donne

$$\varepsilon = -1, \qquad \frac{a}{p} = \frac{1}{2} (\mu + \nu).$$

lela posé, soient O(fg. 200) l'arbre moteur,  $\Lambda$  un arbre fait corps avec l'essieu de la roue épicycloïdale, arbre dont vitesse angulaire est a; enfin soient M et N les deux rouen ngle, fixées à des canons concentriques à l'arbre  $\Lambda$ . La ure montre que l'arbre moteur O transmet le mouvement : tne part à la roue M au moyen du train

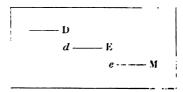

d'autre part à la roue N au moyen du train

On a donc

$$a = \frac{DE}{de}, \qquad , \qquad \frac{LK}{l^{\prime}};$$

$$\frac{a}{p} = \frac{1}{2}, \frac{DE}{de}, \qquad t$$

Telle est la formule qui donce le rapport des vitesses des abres A et O:

<sup>(\*)</sup> Application numeroque — Proposonous como de capa de sa dada prove nior l'aignille des aeures d'une nortoge solvange area das argon e lasque pi ten de cadran, lang une unaissa

Quand les deux termes de la fraction  $\frac{P}{Q}$  ne sont ni l'un ni l'autre décomposables en facteurs, on prend un dénominateur arbitraire fgh, et l'on pose

$$\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}} = \frac{\frac{\mathbf{P}}{fgh}}{\frac{\mathbf{Q}}{fgh}}$$

Puis, considérant séparément les fractions

$$\frac{P}{fgh}$$
,  $\frac{Q}{fgh}$ ,

on calcule par la méthode précédente deux trains dont les raisons respectives soient

$$\frac{a}{p} = \frac{P}{fgh}, \quad \frac{a'}{p} = \frac{Q}{fgh}.$$

En installant ces deux trains à droite et à gauche de l'arbre 0, dont nous représentons toujours la vitesse par p, on communiquera à l'axe A la vitesse a, à l'axe A' la vitesse a'; et on aura pour le rapport des vitesses des deux derniers arbres

$$\frac{a}{a'} = \frac{P}{O}$$
.

Horloge lunaire de Pecqueur (fig. 201). — Voici une autre disposition d'horloge lunaire, fondée toujours sur les mêmes principes.

L'arbre moteur O, dont la vitesse angulaire est p, donne le mouvement à la roue folle L, qui joue le rôle de châssis mo-

le rapport de ces deux nombres est

$$\frac{2551443}{43200} = \frac{850481}{14400},$$

et 850481 est un nombre premier.

Les méthodes de l'analyse indéterminée fournissent la décomposition

$$\frac{850481}{14400} = \frac{40 \times 50}{6 \times 6} + \frac{71 \times 79}{50 \times 32}$$

d'où

$$\frac{a}{p} = \frac{1}{2} (\mu + \nu) = \frac{1}{2} \left( \frac{80 \times 50}{6 \times 6} + \frac{71 \times 70}{25 \times 32} \right).$$

vile. Quant au train épicycloïdal, il comprend les quatre voues b, B, c, C. La roue b est fixe, les autres sont disposées conformément au diagramme suivant :

D'après la composition de ce train, en considérant la roue ixe comme la première, on a

$$\varepsilon = \frac{bc}{BC}$$
.

l'autre part, la raison de l'engrenage qui produit le mouvenent d'entraînement est

$$\alpha = -\frac{l}{L}$$

On conclut de ces valeurs, ainsi que de la condition m = 0,

$$\frac{n}{p} = \alpha(1-\varepsilon) = \frac{l}{L} \frac{cb - CB}{CB}.$$

Voici les nombres qui se rapportent à l'horloge de l'ecueur :

$$l = 31,$$
  $b = 62,$   $c = 33,$   
 $L = 54,$   $B = 85,$   $C = 41$   
 $\frac{n}{p} = -\frac{44609}{188190}$ .

La fraction 44609 représente à peu de chose près le rapport de la semaine au mois lunaire de 29<sup>i</sup>, 530588.

III. Les trains épicycloïdaux se prêtent aisément, avec un faible nombre de roues, à la réalisation de rapports très petits : il suffit de faire en sorte que les deux termes du second membre de l'équation (5) (p. 254) aient des signes contraires,

en même temps que des valeurs numériques peu différentes. On construit ainsi des compteurs d'une grande simplicité.

Imaginons un train formé d'une roue fixe A (fig. 202), d'une roue C de même axe et de même diamètre, enfin d'un long pignon parasite B, dont l'axe est porté par la manivelle OL. La roue A compte une dent de moins que la roue C, et l'on a

$$\varepsilon = \frac{A}{B} \frac{B}{C} = \frac{C - I}{C} = I - \frac{I}{C},$$

d'où, comme m = 0,

$$\frac{n}{a} = 1 - \varepsilon = \frac{1}{C}.$$

Si l'on prend C = 100, le rapport des vitesses est de  $\frac{1}{100}$ : on obtiendrait une réduction plus considérable en introduisant dans le train quelques rouages intermédiaires.

Mais un mécanisme qui présente dans ce genre des ressources pour ainsi dire illimitées, c'est celui que représente la fig. 203.

Le train proprement dit comprend quatre roues d'angle, savoir : deux roues animées d'un mouvement épicycloïdal sphérique autour du centre O, et deux roues extrêmes tournant sur des canons concentriques. La composition de ce train est la suivante :

Dernière roue. B

Axe mobile... b ——— A

Première roue...... a

On en conclut

$$\varepsilon = -\frac{ab}{AB}$$

L'arbre moteur PQ donne le mouvement à l'arbre de la première roue par l'engrenage  $\begin{bmatrix} c \\ C \end{bmatrix}$ , et à l'arbre de la dernière

par l'engrenage placé symétriquement  $\begin{bmatrix} d \\ \mathbf{D} \end{bmatrix}$ ; on a

$$\mu = \frac{c}{C}, \quad \nu = -\frac{d}{D},$$

I'où, en appliquant la formule (5) (p. 254),

$$\frac{a}{p} = \frac{abc \, \mathbf{D} - \mathbf{ABC} d}{(ab + \mathbf{AB}) \, \mathbf{CD}}.$$

La combinaison de ces huit roues permet de réaliser presque ous les rapports de vitesses imaginables. En faisant

$$a = 83$$
,  $b = 83$ ,  $c = 83$ ,  $d = 82$ ,  $A = 84$ ,  $B = 65$ ,  $C = 106$ ,  $D = 83$ ,

on trouve

$$\frac{a}{p} = \frac{1}{108.646.502}$$
.

IV. Enfin, rien n'empêche de supposer les moteurs qui donnent le mouvement à la première et à la dernière roue d'un train absolument indépendants l'un de l'autre. Le mouvement transmis au châssis dépend alors des lois spéciales qui régissent l'action de ces deux moteurs (1).

On a imaginé dans le siècle dernier un grand nombre de mécanismes de ce genre, à l'effet d'obtenir une horloge marquant le temps vrai. On décomposait le mouvement du Soleil en deux mouvements élémentaires: l'un uniforme, correspondant au temps moyen, et l'autre varié, représentant la quantité à laquelle, en Astronomie, on donne le nom d'équation du temps. Le premier de ces deux mouvements s'obtenait au moyen d'une horloge ordinaire, formant l'une des extrémités d'un train épicycloïdal. En communiquant, d'autre part, au levier du même train un mouvement lent représentant l'équation du temps, le mouvement de la dernière roue se trouvait identique au mouvement du Soleil vrai.

<sup>(1)</sup> Cette combinaison offre surtout de l'intérêt quand le mouvement communiqué à l'une des extrémités du train est variable, car autrement il serait inutile d'employer deux moteurs distincts.

Mais voici l'application la plus intéressante de ce principe. On sait que, dans les filatures de coton, la mèche, après avoir été soumise à une série d'étirages, sans torsion, doit subir dans les bancs à broches un nouvel étirage accompagné d'une faible torsion : on obtient ainsi un rudiment de fil, qu'on peut renvider sur une bobine, et filer ensuite dans les mulljenny. Pour cela, au sortir d'une dernière paire de laminoirs étireurs, la mèche passe sur une ailette qui tourne très rapidement, puis sur une bobine. Mais l'enroulement serait trop rapide et le fil se briserait, si la bobine était immobile : aussi a-t-on soin d'imprimer à celle-ci un mouvement de rotation de même sens que celui de l'ailette, de manière que l'enroulement s'opère en raison de la différence des vitesses. Il y a plus : si l'on veut que la longueur envidée soit constante dans un temps donné, il faut que la bobine s'accélère à mesure qu'elle grossit, afin que le produit du rayon d'enroulement par la différence de vitesse angulaire reste invariable.

La manière la plus ingénieuse de produire cette accélération est la suivante, inventée par Houldsworth (1826).

Concevons deux roues d'angle A, B (fig. 204), égales et concentriques, reliées par un pignon E à mouvement épicy-cloïdal sphérique. L'axe de ce pignon est supporté par une saillie ou mentonnet, logé dans l'intérieur d'une grande roue D, laquelle représente le châssis du train: cette roue, par une denture extérieure, reçoit du pignon C un mouvement accéléré.

Avec ces données, on a

$$\varepsilon = -1$$
, 
$$n = -(m-2a)$$
.

La rotation *m* de la roue A étant uniforme, et la vitesse du pignon C variant suivant une loi convenable, la formule qui précède fait connaître la loi du mouvement de l'arbre de la roue B, lequel est l'arbre de la bobine.

## CHAPITRE IV.

## ORGANES DE MACHINES.

DES VITESSES VARIABLE.

ons condamné en principe les mécanismes dans transformation d'un mouvement continu en un nême nature s'effectue avec un rapport de vitesses

du rapport des vitesses est un inconvénient qu'on ur une raison de simplicité ou pour tout autre motif. ent transmis par certains organes est un moyen de ser des irrégularités d'une autre espèce, lesquelles nent soit du moteur, soit de la résistance, soit même des partie de la transmission : à ce point de vue, mécanismes à rapport variable présente un vérintérêt.

nétriquement, les organes compris dans la classe B nt pour la plupart des appareils analogues qui répondent d'un rapport constant : c'est ce qui en simplifiera beaula description.

# IX. — PREMIER GENRE. — TRANSMISSION DU MOUVEMENT PAR CONTACT.

1 trouve dans la première section (p. 152) la solution géle des problèmes auxquels donne lieu le mouvement de solides, assujettis à rester en contact. Nous n'avons pas à revenir ici sur la partie théorique des questions font l'objet de ce paragraphe: nous nous bornerons à donner quelques exemples des mécanismes les plus usités, en commençant par ceux dans lesquels le mouvement des pièces en rapport est un roulement simple.

Premier exemple. — Ellipses et courbes dérivées. — Considérons deux ellipses égales, placées bout à bout comme le représente la fig. 205, et mobiles autour de leurs foyers respectifs C et C<sub>1</sub>. A partir du point de contact, prenons sur les deux courbes des arcs égaux AM, AM<sub>1</sub>; en vertu de la symétrie, CM est égale à D<sub>1</sub>M<sub>1</sub>. Les rayons vecteurs CM, C<sub>1</sub>M<sub>1</sub> forment donc une somme égale au grand axe de l'ellipse, c'està-dire à la longueur CC<sub>1</sub>; par suite, on peut amener les points M et M<sub>1</sub> à coïncider sur la ligne des centres; et cela fait, comme la tangente à l'ellipse est également inclinée sur les deux rayons vecteurs, les deux courbes dans leurs nouvelles positions seront encore tangentes.

Si donc on s'arrange de manière à obliger les deux ellipses à se toucher constamment, on aura pour leur mouvement relatif un roulement simple (1). Le rapport variable des vitesses angulaires correspondantes est donné, dans chaque phase du mouvement, par la relation

$$\frac{\omega}{\omega_1} = -\frac{r_1}{r};$$

les valeurs extrêmes de ce rapport sont

$$-\frac{a-c}{a-c}$$
 et  $-\frac{a+c}{a-c}$ .

Courbes dérivées de l'ellipse. — Si l'on voulait que le rapport des vitesses angulaires atteignît plusieurs maxima dans une

<sup>(1)</sup> Deux cames, taillées suivant les profils de la fig. 205, établiront une transmission de mouvement sans frottement entre les deux arbres parallèles (C) et (C<sub>1</sub>); et il est à remarquer que, (C) étant moteur et tournant dans le sens indiqué par la flèche, la transmission du mouvement sera géométriquement obligatoire pour les positions telles que CD, CD', sans qu'il soit besoin de faire intervenir l'adhérence des surfaces.

Les choses sont ainsi jusqu'à ce que les cames soient arrivées en cd, cd, Mais, à partir de ce moment, le mouvement de l'ellipse conductrice continuant toujours dans le même sens, il n'en résultera plus de pression sur la courbe conduite; et les deux surfaces se sépareraient, si l'on n'avait soin d'employer un artifice particulier. On pourra, par exemple, denter les portions des cames qui correspondent à la deuxième période du mouvement.

seule révolution, ou bien si les deux courbes devaient faire des nombres de tours différents dans le même temps, le système des deux ellipses deviendrait insuffisant. On emploie dans ce cas des courbes qui présentent un certain nombre de lobes égaux, chacun de ces lobes correspondant à un maximum et à un minimum du rapport  $\frac{\omega}{\omega}$ .

Ces courbes dérivent de l'ellipse suivant le mode indiqué (p. 157). Pour construire, par exemple, une courbe bilobée, nous mènerons par le foyer d'une ellipse (fig. 206) une série de rayons vecteurs faisant entre eux des angles égaux à une partie aliquote quelconque de la demi-circonférence. Puis, ayant tracé quelque part un angle droit afb, nous diviserons cet angle en un nombre égal de parties, et nous porterons sur les lignes de division les longueurs des rayons vecteurs FA, FA<sub>1</sub>, ... de l'ellipse. Les points obtenus forment un certain arc de courbe. En construisant trois arcs symétriques dans les trois autres angles droits contigus, on achève le profil demandé (1).

On construirait une courbe à trois saillies, en prenant un angle de  $60^{\circ}$  a'f'b' pour correspondre à deux angles droits (fig. 207).

Les courbes fournies par les tracés précédents ne sont autre chose que les transformées qu'on obtient en plaçant l'ellipse  $AA_1B$  sur un cône de révolution, et développant ce cône sur un plan. On peut combiner deux à deux toutes les courbes qui proviennent d'une même ellipse, placée sur un cône arbitraire: pour que le mouvement soit continu, ces cônes doivent être choisis de manière que la transformée occupe une partie aliquote de la circonférence.

L'équation de la courbe à n lobes est

$$r = \frac{n^2 b^2}{\sqrt{n^2 b^2 + c^2} + c \cos n \theta}$$
 (2),

n étant un entier quelconque.

<sup>(1)</sup> Selon la valeur de l'excentricité de l'ellipse, la courbe affectera l'une ou l'autre des deux formes indiquées par la figure.

<sup>(2)</sup> Les courbes qui nous occupent présentent fréquemment des points

Les transformées d'ellipse, combinées avec des arcs de cercle, répondent à des mouvements dans lesquels le rapport des vitesses est alternativement constant ou variable.

DEUXIÈME EXEMPLE. — Emploi de la spirale logarithmique. — Considérons deux spirales logarithmiques, égales et inversement placées (fig. 208), tangentes en un point quelconque, A, de la ligne qui réunit leurs pôles C, C<sub>1</sub>.

Soient AM, AM<sub>1</sub> deux arcs infiniment petits égaux. En vertu de la définition de la spirale logarithmique, les angles CMA,  $M_1AC_1$  sont égaux : donc les triangles infinitésimaux ANM,  $AN_1M_1$  sont aussi égaux, et l'on a  $NM = AN_1$ .

Il est donc possible d'amener sans glissement les points M et  $M_1$  à coïncider sur la ligne des centres, en  $N_1$ ; les deux spirales seront tangentes en ce point, et jouiront des mêmes propriétés que les ellipses que nous venons d'étudier.

Pour appliquer ces considérations géométriques, on exécute deux cames en prenant pour profils des polygones réguliers égaux, et remplaçant chacun des côtés rectilignes de ces polygones par deux arcs de spirale. Dans la machine à imprimer de Bacon et Donkin (fig. 209), on trouve deux carrés tournant respectivement autour de leurs centres, et portant chacun huit arcs de spirale (1).

Le rapport des vitesses angulaires varie de  $\sqrt{2}$  à  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

d'inflexion. Ces points sont déterminés par l'équation

$$\cos n\theta = \frac{1}{(n^2-1)e}$$
:

leur existence dépend donc de l'inégalité

$$e>\frac{1}{n^2-1},$$

ou

$$\frac{b}{a}<\frac{n}{n^2-1}\sqrt{n^2-2}.$$

(1) L'équation générale de la spirale logarithmique étant

$$r=ae^{m\theta}$$

OISIÈME EXEMPLE. — Presses Normand. — On a remarqué, xposition universelle de 1862, un système nouveau de ses mécaniques destinées à imprimer une feuille des deux à la fois.

papier est placé entre une table de marbre mobile et buleau qui porte la composition. Il importe que les mounts de la table et du rouleau soient parfaitement synnes, sans quoi le papier se déchire, les caractères s'usent déforment: en un mot, l'impression est mauvaise. Avec resses ordinaires, ce résultat est facile à obtenir; mais les presses à impression simultanée des deux côtés, on pie, pour transmettre le mouvement du rouleau à la un joint universel, c'est-à-dire un appareil à rapport esses variable, dont nous allons voir la théorie dans un it.

choses étant ainsi disposées, si l'on veut rétablir le ronisme des mouvements de la table et du rouleau, il d'intercaler, entre celui-ci et le joint universel, un eau mécanisme à rapport variable, lequel annule l'effet ble du premier. Ce mécanisme, dans la presse de M. Nor, consiste simplement en un pignon ovale, conduisant rémaillère ondulée : les profils sont déterminés de ma-

acile de déterminer les valeurs des constantes a et m, de manière à r un arc de spirale passant par les points A et B. remier lieu, le paramètre a n'est autre chose que le rayon vecteur rrespond à  $\theta=0$ : c'est donc le demi-côté du carré donné. tite, on doit avoir simultanément

$$heta=rac{\pi}{4}, \qquad r=a\,\sqrt{2}.$$
 
$$\sqrt{2}-e^mrac{\pi}{4}, \qquad m=rac{4\,l\,\sqrt{2}}{\pi}=0, 1128.$$

ilculant, au moyen de cette valeur, l'angle que fait la tangente à la avec le rayon vecteur, on trouve

nière que le mouvement varié du pignon produise l'uniformité du mouvement de la crémaillère. Le problème ainsi posé ne présente pas la moindre difficulté. En effet, nous savons trouver le centre instantané de la rotation relative du pignon, quand nous connaissons le rapport qui doit exister entre la vitesse angulaire de celui-ci et la vitesse de translation de la crémaillère. Le lieu de ces centres, considéré, soit par rapport au pignon, soit par rapport à la crémaillère, détermine à la fois la courbe ovale et le profil ondulé dont nous avons besoin.

Quatrième exemple. — Système de deux roues dentées dont l'une est excentrée (fig. 210). — Cette combinaison, où n'entrent que des roues dentées ordinaires, est une des plus simples qu'on puisse imaginer pour établir un rapport variable entre les rotations de deux arbres fixes parallèles.

C et  $C_1$  sont les projections des axes de rotation. Le centre de la roue B ne coïncide pas avec le point  $C_1$ ; et pour obtenir la transmission du mouvement malgré cette excentricité, on fait usage d'une roue parasite P, maintenue en contact avec les roues extrêmes au moyen des barres CC', C'O.

Soient R et  $R_1$  les rayons des roues A et B, e l'excentricité  $C_1O$ : le rapport des vitesses varie de

$$\frac{R}{R_1+e} \qquad \grave{a} \qquad \frac{R}{R_1-e}.$$

CINQUIEME EXEMPLE. — Roues d'Olaüs Ræmer (fig. 211). — Ce sont deux roues tronc-coniques inversement placées. L'une de ces roues est dentée à la manière ordinaire, et l'autre porte une série de pointes dont on détermine les positions, suivant la loi de mouvement qu'on veut obtenir. En appelant R, r les rayons extrêmes de la première roue, R', r' ceux de la deuxième, le rapport des vitesses varie de

$$\frac{\mathrm{R}'}{r}$$
 à  $\frac{r'}{\mathrm{R}}$ .

Sixième exemple. — Roue de champ excentrique d'Huygens (Pl. XXIII, fig. 212). — Ce système, facile à comprendre, répond au cas de deux axes concourants rectangulaires : il a

été employé, comme le précédent, pour figurer le mouvement des planètes.

SETTAME PÉRIODE. — Vis à pas variable. — Enfin, l'engrenage de la vis sans fin peut également se transformer de manière à procurer une transmission non uniforme : il suffit pour cela de faire varier le pas de la vis, c'est-à-dire de remplacer, sour la génération de la surface hélicoïdale, l'hélice ordinaire par une courbe déterminée en vue de l'effet qu'on veut obtenir.

### Systèmes dans lesquels le rapport des vitesses varie brusquement.

En composant deux roues par la réunion de plusieurs seceurs dentés (fig. 213), dont les rayons sont différents, on blient des organes où le rapport des vitesses change brusluement de valeur.

Ensin les mécanismes représentés par les fig. 214 et 215 ervent à produire un mouvement intermittent. On voit que, lans ces systèmes, l'une des roues (la roue conductrice) a me partie de sa denture enlevée : pendant que cette partie est en présence de l'autre roue, la transmission cesse d'avoir ieu.

### § X. — Drexième genre. — Systèmes articulés a rapport de vitesses variable.

Considérons deux corps animés de mouvements circulaires ontinus (1) autour de deux axes fixes; et distinguons, comme lans la classe précédente, le cas où les axes des deux rotaions sont parallèles, et celui où ces deux axes concourent en la point.

### 1º Axes parallèles.

Deux manivelles, OA. EB (fig. 216), mobiles autour des axes les et parallèles O et E, sont reliées à leurs extrémités par

<sup>(1)</sup> Les cas où le mouvement de l'un des corps n'est pas susceptible de se dutinuer indéfiniment dans le même sens seront traités dans le Chapitre livant.

une barre rigide AB. Soient R et r les rayons des circonférences décrites par les deux points d'articulation, a la longueur AB, enfin e l'excentricité OE. Cherchons d'abord sous quelles conditions le mouvement pourra être continu.

Si les deux circonférences étaient concentriques, la seule condition serait que la longueur du lien fût comprise entre R-r et R+r: le rapport des vitesses serait constant, et les mouvements des points A et B différeraient seulement en ce sens, qu'il n'y aurait pas synchronisme entre leurs phases.

Introduisons une certaine excentricité e: les limites de la longueur a deviennent R-r-e et R+r-e; c'est-à-dire qu'on doit avoir

$$a > R - r + e$$
,  
 $a < R + r - e$ .

Or, ces deux inégalités ne sont compatibles que si r est plus grand que e. Donc :

Pour que les mouvements de deux manivelles réunies par une barre rigide articulée soient susceptibles de se continuer indéfiniment dans le même sens, il faut:

- 1º Que le point fixe de la grande manivelle soit dans l'intérieur du cercle décrit par le bouton de la petite (1);
- 2º Que la longueur du lien soit comprise entre les deux segments déterminés, sur le diamètre de la circonférence qui

Dans ce dernier cas, quand les manivelles sont plus petites que la distance des arbres, la relation de mouvement de ceux-ci est la même que celle qu'on réalise au moyen des deux ellipses de la fig. 205. Quand les manivelles sont plus grandes que la distance des centres fixes, le mouvement est celui de deux hyperboles disposées d'une façon analogue.

Pour l'analyse complète des propriétés du système géométrique qui nous occupe, je renverrai à l'Ouvrage de M. Girault, intitulé : Géométrie appliquée à la transformation des mouvements.

<sup>()</sup> Notre analyse laisse en dehors le cas isolé dans lequel on a à la fois R = r et a = e. Avec ces hypothèses particulières, le mouvement continu est possible de deux manières différentes: soit que la bielle se tienne constamment parallèle à la ligne des centres, auquel cas les vitesses des deux manivelles sont nécessairement égales, soit que la bielle, au contraire, vienne couper la ligne des centres dans l'intervalle des points fixes des deux manivelles, ce qui établit un rapport variable entre les deux rotations.

correspond the grande name allowed to win A to the Par tirconference dance a state now is to monoder as an exercise num.

Dans ces conditions, le montement de ve et Partier en posé uniforme, la vitesse du peut A visse comme la minera des deux segments DO et DE (" La biebe mess remple : ) ligne droite avec aucune des deux manivelles de seur acta n'y a pas de points morts.

Projetons les mouvements des points A pt R em la disservacommun aux deux circonferences.

La rotation du point B étant uniforme, la projection de ce point est animée d'un mouvement oscillatoire parfaitement symétrique, dont les lois sont représentées par les combes de la fig. 46.

Le mouvement de la projection du point A ost Avalement un mouvement de va-et-vient, mais il n'y a plus symétrie entre les deux demi-oscillations. En offet, les points establices A et A, de la course de cette projection cépandent sus pesitions B, et B, de la piece animée d'un monvement mittaine donc le rapport entre le temps de la descente et estat de la montée est égal au rapport des deux portions de la circula qui férence El, leterminees par les points 3 et R.

Cette irregularité est avantageuse fans portaines positions Personal or to some of the second of the second or the sec entill a te la résistance a placere la chare a 16 h maio

PERDA DE MOINT C. CONTRO É ESTANDANA CONTRO ACCIONADA LA COLO DE COMP extrems in recognition

Fenant cone une foneques l'il eque toure and the second per a noint. If time careflate to the control of the

The Committee the manufacture to the second of the second intion entitles du evalume,

Comme to Manintage APPR.

au contraire rapidement, de manière à perdre le moins de temps possible (1).

Manivelle à coulisse (fig. 218). — Cette combinaison est l'une des plus simples qu'on puisse employer pour relier

(1) Ventilateur Lemielle. — Les propriétés géométriques du mouvement d'une droite de longueur constante, dont les extrémités parcourent deux circonférences fixes, donnent lieu en Mécanique aux applications les plus variées. Un exemple des plus intéressants, relatif au cas du mouvement continu, nous sera fourni par le ventilateur Lemielle, employé dans l'aérage des mines importantes, dont l'assainissement exige un volume d'air considérable.

Cet appareil se compose d'un tambour hexagonal (fig. 217), tournant à frottement doux sur un essieu coudé immobile. A chacun des six pans correspond un volet, ou sorte d'aile articulée qui se rattache d'une part au prisme par le moyen de la charnière A, tandis que son extrémité libre est retenue par une bielle dont le point fixe est en E.

Considérons spécialement une des palettes AB, et suivons son mouvement pendant une rotation complète du tambour.

La section droite du ventilateur présente les mêmes éléments géométriques que la fig. 216. La longueur a du lien est égale à celle du côté de l'hexagone, ou au rayon r du cercle circonscrit; de plus on a

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} + \mathbf{e}$$
.

Il résulte de cette dernière relation que les deux circonférences sont tangentes, et que le volet, dans une de ses positions, se trouve exactement appliqué sur le côté correspondant. A partir de cette position, la rotation ayant lieu dans le sens de la flèche, le volet se développe, et atteint son écart maximum quand la bielle est dirigée dans le prolongement de la ligne OE. Co point une fois franchi (cc qui n'est possible que si l'on a R + e < 2r, ou r > 2e), le volet se replie et finit par se retrouver appliqué sur le tambour-

Considérons la circonférence (EB), et construisons un coursier dont la section droite comprenne deux arcs de cette circonférence, de part et d'autre d'un espace libre inférieur qui débouche dans le puits d'aérage, la partie supérieure communiquant librement avec l'atmosphère.

La longueur des deux portions du coursier doit être calculée de telle manière qu'il y ait toujours une aile dont l'extrémité se trouve sur l'arc MN et une autre sur l'arc M'N', afin que la communication soit interceptée entre l'air de la mine et l'air extérieur, sauf le jeu qu'on a été obligé de ménager sur tout le pourtour du ventilateur.

Les choses étant ainsi disposées, au moment où l'une des palettes arrive au point N', celle qui la précède immédiatement n'a pas encore atteint le point M': de sorte qu'un certain volume d'air, compris entre les deux ailes, le coursier et l'hexagone, se trouve isolé de la mine, pour être un instant après rejeté dans l'atmosphère. On voit que, par chaque tour, l'appareil expulse six fois ce volume.

eux rotations continues, s'effectuant autour de deux arbres arallèles. Le même système se prête à la production d'un nouvement alternatif, quand l'excentricité est supérieure à a longueur de la manivelle pleine.

#### 2° Axes concourants.

Joint universel (1). — Considérons deux arbres dont les prolongements géométriques se rencontrent (fig. 219), et qui forment un angle voisin de 180°. Chacun de ces arbres est terminé par une fourche, et les deux fourches sont ellesmêmes réunies par un croisillon invariable, qui s'assemble avec elles au moyen de quatre points d'articulation.

Le mouvement de l'un des deux arbres se communique à l'autre par l'intermédiaire du croisillon, mais la transmission n'est pas uniforme. Le rapport des vitesses varie, comme nous allons le voir, d'autant plus que l'angle des deux axes est plus considérable : aussi le joint universel ne peut-il s'employer avec quelque avantage que dans le cas où cet angle est assez faible. On y a recours, par exemple, pour relier les deux tronçons d'un arbre trop long pour être fait d'une seule pièce : l'interposition du joint universel dispense de la nécessité d'ajuster les paliers avec précision. De plus, l'angle des deux axes peut varier, sans qu'il résulte de cette circonstance des efforts anormaux sur les pièces du mécanisme. Seulement, ces effets n'étant obtenus qu'aux dépens de la régularité (²), on doit se garder de faire servir le joint universel à la transmission d'efforts un peu considérables.

Soient OA, OB les deux axes de rotation; les bras du croisillon sont représentés par les droites CC', DD', perpendiculaires: la première à l'axe OA, la seconde à l'axe OB.

La droite DD', assujettie à rester perpendiculaire à l'axe OB, décrit un plan dont la trace sur une sphère ayant son centre en O est le grand cercle E, tandis que les extrémités de la

<sup>(1)</sup> Le joint universel est aussi connu sous le nom de joint de Cardan ou joint hollandais. M. Willis en attribue l'invention à Hooke (1674).

<sup>(2)</sup> Rappelons à cette occasion que M. Porro a imaginé une sorte de Joint universel à rapport constant (p. 214), qui jouit des mêmes propriétés que le joint de Cardan.

droite CC' décrivent le grand cercle F, perpendiculaire à l'axe OA. Comme de plus les droites OC, OD sont perpendiculaires entre elles, l'arc CD est constamment égal à un quart de grand cercle; et la position de l'un des points C, D sur sa trajectoire est connue, lorsqu'on a la position de l'autre point sur la sienne.

On peut donc chercher la loi de la transmission du mouvement par le joint universel, en étudiant les lois du mouvement sphérique des extrémités d'un arc de grand cercle égal à un quadrant, qui se meut entre deux grands cercles dont l'angle est égal au supplément de l'angle des axes (fg. 220).

Partons de l'instant où le croisillon est dans le plan perpendiculaire à l'axe A. Représentons par  $C_1$ ,  $D_1$  deux positions simultanées des points d'articulation C, D; et désignons par xet y les arcs  $CC_1$ ,  $DD_1$ , décrits par ces points à partir de leurs positions initiales.

Le déplacement x du point C, extrémité d'une perpendiculaire à l'axe A, mesure la rotation de l'arbre correspondant; de même, l'arc  $\gamma$  mesure la rotation autour de l'axe B.

Or on a dans le triangle  $DD_1C_1$ :

$$\cos\frac{\pi}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\cos\gamma + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\sin\gamma\cos D,$$

ou

$$\sin x \cos y = \cos x \sin y \cos \mathbf{D},$$

ce qui donne

$$tang x = tang y cos D (1)$$
.

En différentiant cette équation, on trouve le rapport des vitesses angulaires simultanées, lequel est égal à  $\frac{dy}{dx}$ . On obtient également ce rapport en appliquant les principes de la composition des rotations: en effet, les trajectoires des points  $C_1$ ,  $D_1$  étant connues, le pôle instantané de la rotation du croisillon est en I, intersection des arcs normaux à  $DD_1$  et  $CC_1$ .

Cela posé, on a

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{\sin ID_1}{\sin IC_1} = \frac{\sin IC_1D_1}{\sin ID_1C_1} = \frac{\cos CC_1D_1}{\cos DD_1C_1}$$

<sup>(1)</sup> Dans ces équations, D est l'angle aigu des deux axes de rotation.

En remplaçant les deux cosinus par leurs valeurs, il vient

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{\cos D}{1 - \sin^2 D \cos^2 x}.$$

Il résulte de cette relation que le rapport des vitesses angulaires des deux arbres est variable : il atteint son maximum,  $\frac{1}{\cos D}$ , pour x=0, et son minimum,  $\cos D$ , pour  $x=\frac{\pi}{2}\cdot L$ 'écart entre ces deux valeurs est d'autant plus grand que l'angle D est lui-même plus grand.

### § XI. — TROISIÈME GENRE. — POULIES ET TAMBOURS A RAPPORT DE VITESSES VARIABLE.

Fusées des montres. — Une fusée n'est autre chose qu'un treuil dont l'arbre, au lieu d'être cylindrique, présente la forme d'une surface de révolution quelconque. La destination des appareils de ce genre est de compenser une irrégularité inhérente à la nature d'une machine donnée; on détermine la section méridienne de la fusée d'après les lois du mouvement qu'on se propose de régulariser.

Dans les montres et chronomètres, l'effort moteur est appliqué au barillet B (Pl. XXII, fig. 222); le mouvement est transmis à l'arbre FF par l'intermédiaire d'une chaîne articulée, qui fait un certain nombre de tours sur une fusée conique. La conicité de la fusée ne permet pas de disposer la chaîne comme une corde sans fin : on attache donc les extrémités de cette chaîne, d'une part au barillet, d'autre part à la fusée, et la transmission dure jusqu'à ce que la chaîne soit entièrement déroulée; après quoi il faut remonter la montre, pour replacer les choses dans la position première.

On trouve dans les mull-jenny une fusée qui diffère des susées de montre en ce qu'elle est rensiée au milieu, et amincie aux deux bouts. En communiquant à l'arbre de cette susée une rotation uniforme, on fait prendre au chariot tiré par la corde un mouvement d'abord accéléré, puis retardé.

Tambours et bobines d'extraction. — Nous avons déjà sinalé l'inconvénient des treuils cylindriques d'extraction, pour e cas d'un puits d'une grande prosondeur. En donnant au corps du treuil la forme conique, on peut s'arranger de manière que la vitesse ascensionnelle soit d'autant moindre, que le poids total à enlever est plus considérable.

Il est d'ailleurs dissicile, avec ce système, de faire varier le rayon d'enroulement dans des limites assez étendues. On n'obtient une compensation sussisante qu'en remplaçant les tambours cylindriques ou coniques par des bobines, et substituant aux câbles ronds, à tours juxtaposés, des câbles plats, dont les spires, en se recouvrant mutuellement, procurent un diamètre variable suivant une loi convenable.

Le noyau de la bobine (fig. 223) n'est autre chose qu'un tambour en fonte, dont la largeur est très peu supérieure à celle du câble plat que la bobine doit recevoir : un certain nombre de bras latéraux en bois maintiennent les spires à droite et à gauche. La distance de l'axe à la partie rectiligne du câble augmente, pour chaque tour, de deux fois l'épaisseur de celui-ci, soit de 6 à 8 centimètres.

L'extrémité du câble, opposée à celle qui soutient la benne, est fixée à demeure sur le noyau, de sorte qu'il faut une deuxième bobine, calée sur le même arbre que la première, pour le service de l'autre benne. Les deux câbles sont d'ailleurs enroulés en sens inverse l'un de l'autre, afin que l'une des bennes descende quand l'autre monte.

Câbles sans fin. — Les câbles sans fin s'appliquent difficilement à la production d'un rapport de vitesses variable. Cependant on peut imaginer (fig. 224) un mécanisme composé de deux poulies dont l'une soit elliptique, la courroie étant maintenue constamment tendue par un poids (1).

Ce système n'est pas employé.

<sup>(1)</sup> La rotation de l'arbre A étant uniforme, l'arbre B est animé d'un mouvement continu varié (voir p. 118), et le poids P, d'un mouvement alternatif.

Ainsi, la combinaison (A, B) se rapporte à notre deuxième classe, et la combinaison (A, P), ou (B, P), à la troisième.

### CHAPITRE V.

#### ORGANES DE MACHINES.

CLASSE C. — SENS DE LA TRANSMISSION VARIANT PERIODIQUEMENT.
RAPPORT DES VITESSES CONSTANT OU VARIABLE.

Du mouvement alternatif. — Il existe un grand nombre d'organes de machines, dans lesquels le sens du mouvement transmis est sujet à des variations périodiques. En d'autres termes, tandis que l'un des éléments du mécanisme se meut constamment dans le même sens, l'autre pièce est limitée dans l'amplitude de son excursion, par la nature géométrique de la liaison employée. Par suite, cette pièce peut seulement prendre un mouvement de va-et-vient, dont la direction change à des intervalles de temps réguliers. La pédale du rémouleur peut être présentée comme le type des machines de cette catégorie.

Dans ces machines, au rebours de ce que nous avons conseillé jusqu'ici, il est avantageux que le rapport des vitesses soit variable. On doit en effet s'arranger de telle manière que, l'uniformité étant toujours le partage de celui des deux mouvements qui est continu, l'organe à mouvement oscillatoire soit animé d'une vitesse qui décroisse régulièrement, depuis le milieu de sa course jusqu'aux époques des changements de sens. Il faut éviter avec le plus grand soin toute disposition dans laquelle une masse un peu considérable passerait brusquement d'une vitesse finie dans un sens à une vitesse finie de sens contraire.

En général, la pièce oscillante est la pièce conduite, comme dans les marteaux, les cisailles, les scies à mouvement alternatif, etc. Le contraire se rencontre pourtant quelquefois. Ainsi, dans le rouet, le tour, la plupart des machines à vapeur, c'est l'organe moteur qui possède un mouvement de vaet-vient, et qui communique, au moyen de dispositions convenables, un mouvement continu à peu près uniforme à un arbre tournant.

# § XII. — Premier genre. — Transmission du mouvement par contact.

#### 1° Engrenages à mouvement alternatif.

Les engrenages intérieurs répondent à deux rotations de même sens, les engrenages extérieurs à deux rotations de sens contraires. Si donc on fait en sorte que l'engrenage d'une roue et d'un pignon soit alternativement extérieur et intérieur, le mouvement continu du pignon fera prendre à la roue un mouvement circulaire alternatif.

Roues tronquées à double denture. — La fig. 225 indique un certain nombre de dispositions propres à réaliser cette idée.

La roue A est une lanterne ordinaire, dont la denture présente quelque part une lacune, suffisante pour permettre au pignon de passer d'un côté à l'autre de l'enceinte des fuseaux. L'extrémité de l'arbre de ce pignon est engagée dans une rainure, pratiquée dans un plateau qui tourne avec la lanterne; et le tracé de la rainure est combiné de manière à obliger le pignon à passer périodiquement de l'intérieur à l'extérieur de la lanterne, et vice versà.

La grande longueur de l'arbre fait qu'un petit déplacement horizontal du pignon peut s'effectuer sans fausser sensiblement cet arbre.

La denture extérieure et la denture intérieure ayant même circonférence primitive, le rapport des vitesses des deux arbres est le même, quel que soit le sens de la transmission.

Cet avantage n'existe pas dans la roue B, qui présente la forme d'une couronne circulaire échancrée, munie d'une double denture sur son contour extérieur et intérieur. Le rapport des vitesses est constant tant que le mouvement ne change pas de sens, mais ce rapport change avec le sens de la transmission. Dans la roue C, dans la roue D, où chacune des dentures est excentrée, le rapport des vitesses varie pendant chaque demi-oscillation (1).

On peut aisément disposer ces roues de manière à satisfaire

<sup>(1)</sup> On trouve de pareilles roues dans le métier automate de Smith.

aux conditions les plus variées. Dans tous les cas, les courbes de raccordement permettent le changement graduel de la vitesse, conformément à ce que nous venons de recommander.

Crémaillère double oscillante. — Un système parfaitement analogue, dans lequel une crémaillère est substituée à la roue tronquée (fg. 226), sert à transformer le mouvement circulaire continu en mouvement rectiligne alternatif (1). Dans le cas de la disposition F, la vitesse varie brusquement, et l'effet est généralement moins bon.

Roue à demi-denture avec double pignon (fig. 227). — Dans ce mécanisme, qui produit également un changement brusque dans le sens de la rotation d'un arbre AB, l'arbre moteur est terminé par une roue de champ, dentée sur la moitié de son contour. Cette roue engrène alternativement, pendant un demi-tour avec le pignon A, pendant le demi-tour suivant avec le pignon B; et le sens de la transmission change deux fois pour chaque tour de la roue.

#### 2° Cames. — Excentriques.

On donne le nom de cames ou d'excentriques à des pièces de formes plus ou moins compliquées, qui tournent autour d'un centre fixe, en poussant devant elles d'autres pièces convenablement guidées. Il est facile de déterminer le profil d'une came, de manière à obliger la pièce conduite à prendre le mouvement que l'on yeut.

Marteaux de forge. — Nous avons déjà indiqué l'usage des cames en développante, pour le soulèvement d'un pilon; les marteaux de forge présentent une disposition analogue (fig. 228). Dans les appareils de ce genre, la came a seulement pour fonction de soulever le marteau : la chute de celui-ci est déterminée par l'action de la pesanteur, aidée, s'il y a lieu, par celle d'un ressort ou rabat.

Cisailles. — Une cisaille ordinaire se compose d'une mâchoire fixe, et d'une mâchoire mobile autour d'un point fixe

<sup>(1)</sup> Il est possible avec la disposition E, en donnant à la crémaillère la liberté de prendre un petit mouvement transversal, de ne pas fausser du tout l'arbre du pignon.

Cette dernière se prolonge de l'autre côté du point fixe, sous la forme d'une longue queue qui porte sur un excentrique. Le poids de tout cet appareil maintient la pièce mobile appliquée sur la came, de sorte qu'il n'y a pas de choc comme dans les marteaux.

#### Excentriques.

Les excentriques proprement dits sont combinés de manière à guider une pièce à mouvement alternatif, dans toute l'étendue de sa double excursion : ils peuvent se ranger dans deux catégories principales.

1º Excentriques agissant sur des galets. — Soit

$$r = f(\theta)$$

l'équation d'une courbe en coordonnées polaires. Faisons tourner cette courbe autour du pôle, avec une vitesse angulaire constante n: les rayons vecteurs qui viendront à l'époque t se placer dans une direction fixe déterminée, prise pour origine des angles  $\theta$ , s'obtiennent en faisant dans l'équation de la courbe

$$\theta = nt$$
.

On conclut de là

$$r = f(nt)$$
.

Imaginons maintenant, suivant la droite ( $\theta = 0$ ), une tige guidée de manière à pouvoir seulement se mouvoir dans sa propre direction, et assujettie à s'appuyer sur la courbe mobile : il est clair que la loi du mouvement rectiligne d'un point de cette tige sera donnée par l'équation

$$x = f(nt)$$
.

Réciproquement, connaissant la loi du mouvement qui doit animer la tige, ainsi que la vitesse angulaire n, on déterminerait le profil de l'excentrique.

Généralement, l'excentrique agit sur la tige par l'intermédiaire d'un galet, dont l'axe est fixé à celle-ci : par suite, quand on a arrêté le tracé de la courbe conductrice, sans se préoccuper du galet, il faut raccourcir la courbe, suivant toutes ses normales, d'une quantité égale au rayon de ce galet.

Si l'on veut que l'excentrique produise lui-même le mourement de retour, sans qu'il soit besoin d'une disposition spétiale pour maintenir la tige appuyée sur sa surface, on place un deuxième galet de l'autre côté du centre de rotation, de manière à embrasser l'excentrique. Dans ce cas, la longueur d'un diamètre quelconque, mené par le centre de rotation, doit être constante, et il sussit de connaître la moitié du prosil pour pouvoir tracer l'autre moitié.

Au lieu d'employer deux galets, on peut terminer la tige par un bouton qui s'engage dans une rainure découpée dans un plateau tournant : le tracé de la rainure s'effectue comme précédemment.

Enfin, si l'axe de la rotation était parallèle à la direction de la translation, l'excentrique aurait la forme d'une couronne comprise entre deux cylindres concentriques, et découpée suivant une courbe convenablement calculée; la tige se terminerait par un galet, ou par un bouton mobile dans une rainure.

2º Excentriques agissant sur un cadre. — Un autre système consiste à souder à la tige guidée un cadre rectangulaire (Pl. XXV, fig. 233), dans l'intérieur duquel se meut l'excentrique. Celui-ci pousse alternativement les deux côtés du cadre, qui sont perpendiculaires à la direction de la tige; quant à la loi du mouvement de cette tige, elle n'est plus en relation simple avec la grandeur du rayon vecteur de la courbe conductrice, mais bien avec la distance du pôle à ses tangentes, ou, ce qui revient au même, avec le rayon vecteur de la podaire correspondante. La distance de deux tangentes parallèles quel-conques doit être constante.

Ces principes généraux étant posés, entrons dans le détail des divers tracés usités.

Mouvement uniforme. — Quand on veut que la tige guidée soit animée d'un mouvement uniforme, la courbe  $r = f(\theta)$  est une spirale d'Archimède (ou une développante de cercle, si le prolongement de la tige mobile ne passe pas par le centre de rotation de la came).

Soit L l'amplitude de l'oscillation; on détermine le paramètre de la spirale de telle sorte que, pour une rotation de obs : aussonabement in rayon vesteur soit égal à L. Cett complient conne pour l'équation de la sourfe

$$r = r_i - \mathbf{L} \frac{\dot{z}}{z}$$

e, Alasta and the re-

On unitable de la combre de parties égales, et portant sur les raputes actions des longueurs qui invissent en progression annotatione, le combre des longueurs qui invissent en progression annotatione, le combre qui en la combre de la combre del la combre de la comb

La ava spinistrique complète le tracé de l'excentrique (1), continensemble présente une forme qui lui a fait donner le nom de came en cour.

And de comparer facilement les divers excentriques, conatmusches pour chaque d'eux, les courbes figuratives des lois du mouvement d'un point de la tige.

Dana le cas le l'excentrique en cœur, la courbe des espaces se compose de deux portions de droites, limitées à leur intersection commune : la courbe des vitesses est formée de deux droites paralleles à l'axe des temps, et symétriquement placées par rapport à cet axe (fig. 229 bis). On voit que la vitesse de la tige change brusquement de sens à chacune des extémités de la course : c'est là un grave inconvénient de l'excentrique en cœur.

Excentrique Morin. — On évite cet inconvénient en choisissant, avec M. Morin, la courbe directrice de telle sorte que le mouvement s'accélère uniformément jusqu'au milieu de la course de la tige, et se retarde ensuite de même : la vitesse se trouvant nulle au moment des changements de sens.

Pour tracer un excentrique satisfaisant à cette condition,

Con doit, conformément à nos indications générales, remplacer la courbe que nous venons de déterminer par un profil parallèle (fig. 229): ce qui donne lieu aux particularités géométriques suivantes. D'une part, dans le roisinage du point A. les deux branches du profil laissent entre elles un vide, qu'on remplit en décrivant du point A comme centre un arc de cercle de même rayon que le galet. Au contraire, de l'autre côté, les parties utiles des courbes se croisent. On est obligé, en cet endroit, de supprimer les deux pêtits arcs qui dépassent la pointe b, et même d'arrondir un peu cette pointe de sorteque, pendant une petite fraction de la course, le guidage est supprimé.

us prendrons comme point de départ la courbe des espaces i point guidé. Cette courbe est composée de trois arcs de trabole (fig. 230 bis), qui se raccordent tangentiellement ix points m<sub>2</sub> et m<sub>6</sub>. On en déduit le profil de l'excentrique en écrivant un cercle quelconque, divisant la circonférence de e cercle en huit parties égales (fig. 230), et prolongeant les iyons aboutissant aux points de division de longueurs égales ux ordonnées de mêmes numéros, mesurées sur la courbe des spaces. La longueur d'un diametre passant par l'axe est enore constante : on peut donc, comme dans le cas précédent, imployer deux galets pour guider la tige. Avec ce système, la pourbe des espaces présente une continuité apparente, mais a discontinuité géométrique se manifeste sur la courbe des fitesses, et surtout sur la courbe des accélérations.

Excentrique circulaire. — Enfin nous avons dit que l'oscillation devient tout à fait réguliere, quand un des points de la tige guidée peut être considéré comme la projection d'un point qui se meut uniformément sur un cercle [ng. 25]. Cest ce qu'on obtient à peu pres par le moyen d'une manivelle réunie à la tige par une longue bielle, système que nous étudierons dans le paragraphe suivant. On peut arriver au même résultat par l'emploi d'un excentrique : c'est l'excentrique circulaire [ng. 252], lequel est géométriquement équivalent à la combinaison d'une bielle et d'une manivelle.

Supposons en effet que le bouton placé au point d'articulation de la bielle et de la manivelle grandisse de manière à imbrasser l'axe de rotation : nous obtiendrons une sorte de loulie, traversée par un arbre excentré, et connue sous le tom d'excentrique direulaire. La poulie d'excentrique est ntourée d'une baque composée de deux moitiés d'anneau Oulonnées : c'est le collier d'excentrique : entin, à l'un des egments qui constituent cette baque est assemblée une louue bielle, ou barre d'excentrique, dont l'extrêmité vient 'articuler sur la tige à conduire.

Les courbes représentatives du mouvement différent très eu de celles que nous avons discutées (p. 64), a cause de la rande longueur de la barre d'excentrique, comparer à l'onslitude de l'excursion.

Construisons les courbes représentatives du mouvement d'un point du cadre. Dans la première période, le point b est la projection de B, et les courbes sont identiques à celles de la fig. 231. Pendant la deuxième période, il y a également un point c du cadre, lequel est la projection d'un point animé d'un mouvement circulaire uniforme, de sorte que les courbes figuratives du mouvement du cadre pendant la seconde période sont encore des arcs de sinusoïdes, qui se trouvent construits (fig. 231). Il faut seulement remarquer qu'il n'y a pas concordance entre les phases des mouvements de c et de b, de sorte que les arcs qui répondent aux deux périodes que nous avons distinguées ne se raccordent pas, et les courbes présentent une discontinuité dont on se rend parfaitement compte, à l'inspection de la fig. 233 (1).

Excentrique à ondes. — Dans le profil d'un excentrique, un arc de cercle décrit du centre de rotation répond évidemment à une station du cadre ou de la tige conduite. La courbe ondulée de la fig. 234 se compose de trois arcs de cercle concentriques dont les rayons sont différents. Il suit de là que, pendant la durée d'une révolution complète de l'excentrique, le galet occupe successivement trois positions qui correspondent: celle du milieu à la fermeture de l'orifice A, et les deux extrêmes à la mise en communication de cet orifice avec l'espace qui se trouve à droite ou à gauche de l'obturateur.

Les angles au centre des trois arcs de cercle sont proportionnels aux durées respectives des trois stations, le mouvement de l'arbre étant toujours supposé uniforme. Ces arcs sont raccordés par des courbes qui doivent présenter une courbure suffisamment continue. Le tout est disposé de telle sorte qu'un diamètre quelconque ait une longueur constante, asin qu'on puisse embrasser l'excentrique dans son mouvement par deux galets.

La fig. 234 bis représente la loi des espaces parcourus par l'un des galets.

<sup>(1)</sup> Pour déduire les courbes (233) des courbes (231), il faut supprimer de ces dernières les deux parties hachées, et intercaler en deux endroits des lignes droites représentant les temps d'arrêt.

## § XIII. — DEUXIÈME GENRE. — TRANSMISSION PAR L'INTERMÉDIAIRE DE PIÈCES RIGIDES.

#### 1º Bielle et manivelle.

Les excentriques offrent toutes les ressources qu'on peut désirer, géométriquement parlant, pour réaliser un mouvement oscillatoire quelconque. Seulement ces appareils donnent lieu à des frottements très notables, dès que les efforts mis en jeu sont un peu grands: de sorte que, sous ce rapport, les combinaisons de tiges assemblées à charnière sont préférables. L'organe principal est toujours une bielle, articulée en un point d'une manivelle qui tourne d'une manière continue. L'extrémité de la bielle, opposée au bouton de la manivelle, doit être guidée suivant une trajectoire déterminée; elle accomplit sur cette trajectoire, quelle qu'en soit la nature, des oscillations dont les lois ne diffèrent pas sensiblement des lois de la projection du mouvement circulaire uniforme, pourvu que la bielle ait une longueur suffisante.

Le système le plus simple est celui qui se rencontre dans la pédale du rémouleur, dans le rouet à filer, et aussi dans les puissantes machines à vapeur à balancier (Pl.XXVII, fig. 235). L'extrémité libre de la bielle vient s'articuler à un balancier, lequel oscille autour d'un point fixe. Le point d'articulation se trouve ainsi assujetti à rester sur une circonférence de cercle: il parcourt d'un mouvement alternatif un certain arc  $B_0B_1$  de cette circonférence (si les proportions des divers éléments sont convenables), tandis que la manivelle tourne d'une manière continue ( $^1$ ).

Mouvement rectiligne alternatif. — Dans les machines à vapeur horizontales, l'extrémité de la bielle décrit une ligne

<sup>(1)</sup> La bielle tourne à chaque instant autour du point C, intersection de la manivelle et du balancier prolongés. On se fait une idée géométrique du mouvement continu de la bielle en construisant (fig. 235) le double lieu décrit par le centre instantané, soit dans l'espace absolu, soit relativement à la bielle. La fig. 236 répond au cas où le mouvement de l'extrémité oscillante de la bielle est rectiligne.

droite (fig. 236). En supposant la rotation de la manivelle uniforme, les propriétés du centre instantané de rotation font connaître les lois du mouvement du point B. On construit les courbes représentatives de ce mouvement (fig. 237), en portant sur un axe horizontal  $B_1P$  des longueurs proportionnelles aux arcs décrits par le point A (arcs qui sont eux-mêmes proportionnels aux temps), et élevant en chacun des points ainsi déterminés, tels que p, des ordonnées égales respectivement aux espaces parcourus, aux vitesses et aux accélérations ( $^1$ ).

Ces courbes donnent lieu aux remarques suivantes :

1º La courbe des espaces ne présente plus la symétrie des sinusoïdes de la fig. 231, qui répondent au mouvement oscillatoire le plus parfait. Cependant la différence entre les deux formes n'est peut-être pas très appréciable; et à ce point de vue les inconvénients résultant du peu de longueur de la bielle ne seraient pas de nature à frapper vivement les regards.

2º En examinant la courbe des vitesses, on reconnaît que la vitesse maxima ne coïncide plus avec le milieu de la course, de sorte que la demi-oscillation CB<sub>1</sub> s'effectue plus vite que CB<sub>0</sub>. Le rapport des temps qui correspondent à ces deux parcours est marqué par le rapport des lignes IK et CI (²).

$$j = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds};$$

donc l'accélération n'est autre chose que la sous-normale  $v \frac{dv}{ds}$  de la courbe B, QB,.

(1) Métier Taylor. — Cette propriété a été mise à profit dans la construction d'un métier à tisser destiné à fonctionner avec une grande vitesse. Le battant reçoit son mouvement d'une bielle, qui possède à peine une fois et demie la longueur de la manivelle. La portion de l'excursion correspondant au coup de battant s'effectue plus rapidement que l'autre, le passage reste donc plus longtemps ouvert pour une même excursion totale : ce qui revient à dire que, pour un temps donné nécessaire au passage de la navette, on peut battre plus de coups par minute.

<sup>(1)</sup> Pour avoir les ordonnées de la courbe des vitesses, nous déterminerons par la construction indiquée (p. 273) la vitesse BQ, qui correspond à la position B de l'extrémité de la tige du piston; et nous porterons cette longueur dans un sens convenable sur l'ordonnée du point p. Quant à ce qui concerne l'accélération, nous remarquerons que le lieu du point Q est une courbe qui donne la vitesse en fonction de l'espace parcouru. Or on a

DEUXIÈME SECTION. - THÉORIE DES MÉCANISMES.

3º Enfin, avec les données que nous avons choisies,

$$AB = \frac{3}{2} OA,$$

a courbe des accélérations présente trois lobes au lieu de deux; et l'une des ordonnées maxima est de beaucoup supérieure à celle qui correspondrait à l'hypothèse d'une bielle infinie. Nous verrons, en Dynamique, quelle est la signification de ce résultat.

Proportions des bielles. — Toutes ces remarques n'ont pas une grande importance lorsque, conformément à la pratique de Watt, on donne à la bielle au moins cinq fois la longueur de la manivelle. On descend aujourd'hui beaucoup au-dessous de cette limite: soit quand on ne dispose pas d'une place suffisante, soit quand on a en vue quelque résultat spécial, comme dans la machine que nous avons signalée en note.

# Transformation du mouvement alternatif en mouvement continu.

Lorsque, dans les appareils que nous venons de décrire, l'organe moteur est celui qui est animé du mouvement alternatif, il semble qu'aux deux points morts  $A_0$  et  $A_1$  (fig. 235) le balancier se trouve dans l'impossibilité de communiquer le mouvement à la manivelle. Cependant tout le monde a vu ou fait fonctionner des appareils de ce genre; et chacun sait que, sauf quelques précautions au moment du démarrage (1), le mouvement continu est facile à produire et à entretenir. Nous donnerons en Dynamique les conditions nécessaires et suffisantes pour arriver à ce résultat.

#### 2º Encliquetages.

Roue à rochet. — On connaît sous le nom de rochet une roue dont les dents sont généralement dissymétriques (Pl. XXIII, fig. 224 bis). L'accessoire obligé de cette sorte de

<sup>(1)</sup> Dans les locomotives, il est tout à fait indispensable d'ayoir, pour donner le mouvement à l'arbre de la roue motrice, deux machines distinctes dont les points morts ne coïncident pas, asin d'être à même de démarrer en toute position.

roue est un cliquet, qui s'engage dans l'intervalle de deux dents, et qui est maintenu dans cette position par un ressort.

On voit que le cliquet, organe purement passif, empêche l'arbre de la roue à rochet de tourner dans le sens de la flèche f. Quant au mouvement dans le sens opposé, il s'effectue à peu près comme si le cliquet n'existait pas.

Les encliquetages sont des engins dont la destination est diverse, mais dont l'organe principal est toujours une roue plus ou moins analogue au rochet que nous venons de décrire. Quand le cliquet, au lieu d'être articulé en un point fixe, est, comme C, attaché à une pièce mobile (fig. 225 bis), le mouvement descendant de cette pièce détermine une rotation de l'arbre du rochet, tandis qu'un mouvement inverse laissera cet arbre immobile. De la sorte, on peut communiquer un mouvement continu (ou tout au moins progressif) à un treuil O, en imprimant au levier L un mouvement alternatif (1). Il faut avoir soin d'installer quelque part un cliquet rétenteur C1, afin d'empêcher le cylindre de revenir en arrière, pendant qu'il ne reçoit pas d'effort moteur.

La facilité avec laquelle un manœuvre peut développer un effort considérable en agissant à l'extrémité du levier, pour lui imprimer un mouvement de va-et-vient, rend cet organe précieux pour appliquer la force de l'homme. Un treuil à encliquetage remplace avantageusement le treuil à manivelle, pour élever les matériaux à la partie supérieure d'une maçonnerie. L'ouvrier abaisse et relève alternativement le levier, dont chaque oscillation fait passer une dent de la roue : le mouvement se communique ainsi à l'arbre du treuil, et produit l'enroulement de la corde, qui passe sur une poulie de renvoi, et vient enfin s'attacher au fardeau qu'il s'agit d'enlever. Un contrepoids fait que le manœuvre exerce seulement son action de haut en bas.

Levier de la Garousse. — Le levier de la Garousse (fig. 226 bis), connu depuis le dernier siècle, porte un double cliquet moteur, de manière qu'il y a effort exercé sur le rochet, pour

<sup>(1)</sup> L'emploi des encliquetages fournit le seul moyen connu, qui permette de fonder uniquement sur des combinaisons géométriques la transformation d'un mouvement oscillatoire en mouvement progressif.

DEUXIÈME SECTION. - THÉORIE DES MÉCANISMES.

292

chaque oscillation simple: on diminue ainsi les intermittences du mouvement.

Pied-de-biche des scieries. — On trouve également un cliquet moteur, ou pied-de-biche, dans les scieries mécaniques à mouvement alternatif, pour commander la crémaillère qui fait avancer la pièce de bois à chaque coup de scie.

### Inconvénients des encliquetages ordinaires.

Ces inconvénients sont : d'une part, les chocs bruyants du cliquet sur la roue, et de la roue sur le cliquet, d'autre part les temps perdus qui résultent de ce que le cliquet n'est jamais exactement en prise, à la position du repos.

On évite le bruit par l'emploi de {l'encliquetage muet (fig. 227 bis), dans lequel le cliquet, au lieu d'être chassé par un ressort, est mû par un levier qui le met en place au moment convenable.

Mais les encliquetages les plus parfaits, au point de vue de la suppression complète du bruit, des chocs et des temps perdus, sont les encliquetages à frottement, dont nous exposerons plus tard la théorie, et dont nous allons dès à présent citer un exemple.

Encliquetage Dobo (fig. 228 bis). — Le rochet denté est remplacé par une roue folle A, qui reçoit directement le mouvement et doit le transmettre à l'arbre O. Celui-ci porte quatre ailes a, a, ..., articulées près du centre, et maintenues par des ressorts de façon que l'extrémité de leur courbe extérieure touche la circonférence de la roue.

Ceci posé, il est facile de comprendre le jeu de l'appareil. Quand la roue tourne dans le sens de la slèche, sa circonsérence intérieure frotte contre la courbe extérieure des leviers, oblige les petits ressorts à sléchir, et n'entraîne pas l'arbre dans son mouvement, parce que chaque aile cède sous l'action du frottement.

Quand la rotation a lieu en sens inverse, le frottement tend également à faire tourner les leviers autour de leurs axes; mais, comme la longueur de la ligne menée de l'angle I à l'axe E est telle que cette extrémité peut s'éloigner du point 0 à une distance plus grande que le rayon intérieur de la jante, il se produit un arc-boutement des leviers contre la roue, ce qui les rend, ainsi que l'arbre, solidaires avec celle-ci.

Les ressorts étant disposés de manière à tenir constamment l'angle extérieur des ailes appliqué contre la surface interne de la roue, l'action de cet encliquetage se produit dès que le mouvement commence en sens contraire de la flèche (1).

### 3º Combinaisons de pièces articulées.

En combinant un certain nombre de balanciers, bielles, liens, et en général de pièces rigides réunies par des articulations, on obtient assez simplement des mouvements oscillatoires d'une grande complication.

Nous n'insisterons pas sur ces mécanismes, dont l'usage est naturellement restreint à un petit nombre de cas spéciaux; mais nous devons décrire avec détails l'application curieuse des propriétés des systèmes articulés à la production d'un mouvement à peu près rectiligne.

### Parallélogramme de Watt.

Dans les machines à vapeur à balancier, la tige du piston, après avoir traversé dans une boîte à étoupes, ou stuffing box, le couvercle supérieur du cylindre, vient s'articuler à un lien dont l'autre extrémité est fixée au balancier. On transforme ainsi le mouvement oscillatoire rectiligne du piston et de sa tige en un mouvement oscillatoire circulaire (²); mais il im-

Avant Watt, le balancier de la machine à vapeur se terminait par un secteur circulaire, au sommet duquel venait s'attacher une chaîne, fixée l'autre part à la tige du piston. Celui-ci n'avaitainsi d'action sur le balancier que pendant son mouvement descendant : le retour s'effectuait au moyen d'un contrepoids. Ce système était à la rigueur suffisant, pour des nachines servant exclusivement à l'épuisement des mines.

Le parallélogramme de Watt rendit possible la machine de rotation, c'est-

<sup>(&#</sup>x27;) M. Clair a construit de petits appareils fort ingénieux, fondés sur les Propriétés de l'encliquetage Dobo, pour transformer directement en circulaire continu un mouvement, rectiligne ou circulaire, dont le sens change à des intervalles irréguliers. L'un de ces appareils a été appliqué à l'indicateur de Watt, que nous étudierons plus tard.

<sup>(1)</sup> Sur la machine à vapeur, considérée au point de vue de la transmission du mouvement.

porte d'empêcher que l'extrémité supérieure de la tige du piston ne se trouve soumise à des efforts obliques de la part du lien, ce qui amènerait promptement des fuites de vapeur par la boîte à étoupes. Le parallélogramme de Watt résout le problème du guidage de la tige en ligne droite, seulement d'une manière approximative, mais avec une exactitude suffisante pour la pratique.

On facilite la théorie géométrique de cet appareil, en considérant d'abord la combinaison plus claire qui constitue le balancier à bride ou parallélogramme simple.

Soient OA (fig. 238) le balancier, M l'extrémité de la tige du piston, qui doit parcourir la verticale TT. Prolongeons le lien AM d'une certaine quantité MB, et relions le point B à

à-dire une machine dans laquelle le mouvement alternatif du piston détermine la rotation continue d'un arbre de couche, par l'intermédiaire du parallélogramme, du balancier, de la bielle et de la manivelle. Seulement les machines de Watt ont le grave inconvénient d'occuper avec leurs accessoires une place considérable, et l'on est conduit à supprimer tout cet attirail dans un grand nombre de cas. Voici quelques-unes des dispositions actuellement en usage pour transformer plus simplement le mouvement oscillatoire du piston en un mouvement de rotation continu.

Machines à connexion directe. — Maudslay articule directement la tige du piston sur la bielle qui conduit la manivelle (Pl. XXVIII, fig. 244); l'extrémité de la tige est guidée par deux montants verticaux, entre lesquels se meut un galet qui doit rouler successivement sur l'un et sur l'autre. Nous avons déjà dit qu'il est préférable de remplacer le galet par des glissières à larges surfaces, qui permettent de graisser convenablement les contacts.

Aujourd'hui, dans toutes les machines horizontales, la tige du piston se termine par une coquille, munie de deux larges patins embrassant des guides fixés au couvercle du cylindre (Pl. XV, fig. 136). En composant ces guides de deux flasques jumelles situées de part et d'autre de la tige, tout l'espace intermédiaire reste libre pour le passage de la bielle. On place aussi les guides dans le plan vertical de la tige: alors la partie de la bielle qui vient s'articuler sur la coquille a la forme d'une fourche. Ce dernier système paraît être de moins en moins employé.

Machines oscillantes. — Dans les machines de M. Cavé (fig. 2/5), le cylindre est mobile sur deux tourillons qui lui permettent de s'incliner de part et d'autre de sa position moyenne. La tige remplit alors la fonction de bielle, et commande directement la manivelle.

Machines à fourreau. — Enfin, dans certaines machines de bateau à hélice, où la place est excessivement restreinte, la tige du piston est creuse: elle forme une sorte de fourreau, dans l'intérieur duquel joue librement la bielle, articulée sur le piston lui-même. Ces machines sont fort répandues dans la marine anglaise.

un deuxième centre fixe E, au moyen d'une bride ou contrebalancier BE. Nous retrouvons ici trois droites articulées de longueur constante; seulement les mouvements des points A et B sont actuellement réduits à de simples oscillations, qui s'effectuent suivant des arcs de cercle à courbures inverses.

Un point tel que M, situé vers le milieu du lien, décrit une courbe connue sous le nom de courbe à longue inflexion. Cette courbe, considérée dans son ensemble, présente à peu près la forme d'un 8; elle s'infléchit trois fois en des points très rapprochés l'un de l'autre, I, I', I'': dans la région voisine de ces trois points d'inflexion, on peut trouver un arc assez long qui s'écarte fort peu d'une ligne droite. Or, il est facile, en choisissant convenablement les nombreux paramètres dont on dispose, de s'arranger de manière à faire coïncider cette portion de la trajectoire du point M avec la verticale suivant laquelle se meut l'extrémité de la tige du piston: c'est ainsi qu'on arrive à guider celle-ci, sans faire intervenir le frottement direct.

Règles données par Watt. — Ces préliminaires géométriques étant établis, voici comment Watt a réalisé sa conception. Considérant les deux positions limites du balancier,  $A_1$ ,  $A_2$  (fig. 239), Watt commence par placer la corde de l'arc  $A_1$   $A_2$  verticalement; puis, menant l'horizontale OA, bissectrice de l'angle décrit par le balancier, il fait coïncider le milieu P de la flèche correspondante avec la verticale qu'il s'agit de faire décrire au point M. Enfin ce point M est pris exactement au milieu du lien, et l'on donne à la bride une longueur égale à celle du balancier.

Cela fait, on s'impose la condition que la tige soit rigoureusement verticale au commencement, au milieu et à la fin de sa course. Comme on connaît la longueur constante AM, il est facile, en prenant successivement les trois points A, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> pour centres, avec une ouverture de compas égale à cette longueur, ou à la demi-longueur du lien, de marquer sur la verticale TT' trois points M, M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> de la courbe à longue inflexion. Sil'on prolonge les lignes AM, A<sub>1</sub>M<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>M<sub>2</sub>, de longueurs égales au deuxième segment du lien (ce que nous n'avons pas indiqué sur la figure pour ne pas introduire de confusion), on obtient trois positions de l'extrémité B de la bride : en faisant passer une circonférence par ces trois positions, on détermine le point fixe E de celle-ci.

D'après les proportions adoptées, il est évident : 1° que la longueur de la bride est égale à celle du balancier; 2° que l'arc décrit par l'extrémité de cette bride est en tout symétrique de l'arc A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, par rapport à la ligne TT'.

On établit tout aussi facilement les conséquences suivantes:

- 1º La corde A, A, est égale à la course du piston, et le milieu de cette course répond au milieu de l'oscillation du balancier;
- 2º Les angles du lien avec la tige ont leurs valeurs maxima égales dans les deux sens, ce qui réduit autant que possible la grandeur absolue de ces maxima;
- 3º La position moyenne M est un des trois points d'inflexion de la courbe, et la tangente en ce point coïncide avec la direction normale du mouvement.

Soient R le rayon du balancier, C la course du piston (égale à la corde  $A_1A_2$ ), f la flèche, et  $\theta$  la demi-amplitude de l'oscillation circulaire; on a

$$OP = \frac{1}{2} R (1 + \cos \theta).$$

En prenant, toujours avec Watt, la longueur OP triple de la demi-course, ou du sinus de l'arc AA<sub>1</sub>, on a

$$\frac{1}{2} R(1 + \cos \theta) = 3R \sin \theta,$$

d'où

$$\tan \frac{1}{2} \theta = \frac{1}{6}, \quad \theta = 18^{\circ} 55' 28''.$$

Avec ces données, les quantités R, C, f sont entre elles comme les nombres entiers

Quant à la longueur du lien, on la prend égale au plus à la corde C, et au moins à  $\frac{6}{7}$  C.

Le parallélogramme articulé
in ditionion du parallélogramme
in de diminuer la place occupée
de, l. se proprietes géométriques des deux

tion, cost se point d'arthedation de la tige du piston, approprier le den AM, on construit sur la portion AA' voint portion Zenéralement égale à la moitié de la la totale OA un parallélogramme articulé, dont le et B est rattaché par une bride à un point fixe E.

or comprendre le jeu de ce mécanisme, tirons la ligne et remarquons que cette droite coupe toujours au même et M. le côté A B' du parallélogramme. Cette propriété réte immédiatement du parallélisme des lignes AM et A'B', s triangles semblables qui démontrent ce lemme donnent dement la proportion.

$$\frac{\mathbf{OM}}{\mathbf{OM}} = \frac{\mathbf{OA}}{\mathbf{OA}},$$

st-à-dire que M' décrit une courbe semblable au lieu du nt M. Or, les trois tiges OA'B'E constituent un paralléloimme simple: donc la trajectoire du point M', et par suite le du point M, est précisément la courbe à longue inflexion, e nous venons d'étudier : . Seulement, par l'introducn du parallélogramme proprement dit, le point E se trouve aucoup rapproché de l'ensemble de la machine (°).

<sup>)</sup> Dans les machines à napeur neuvaires un intire la propriete du point qui décrit, comme nous neuves de le point une trajectoire semblable à e du point M, en fixant en ce point is tige de la gompe à air. Enlin, s les machines à deux qui obser de Woodle e point M sert à articuler ige d'un deuxième pietou à napeur dans ce cas, pour placer la tige de compe à air, on construit un second passionogramme sur A'M', et l'on ent un point M' qui décrit une course à longue inflexion semblable deux précédentes.

<sup>1)</sup> Parallélogramme des bateaux. — l'use appliques le parallélogramme Watt aux machines de dateaux. Il est despession de restroudre encorpace occupé par toutes les ploces encommandes. A les le balancier est-le au-dessous de la tige. Exp. 200 de point dans le est prince sur le ndre lui-même. Cu rament les lement de système, comme theorie géorrique, au paralleligneme encope.

Parallélogramme de Tchébychef. — Nous nous abstiendrons de mentionner diverses modifications du parallélogramme de Watt, conçues en vue de rendre la déviation rigoureusement nulle. Il n'est certes pas difficile d'obliger un point à suivre une trajectoire rectiligne; mais ce qui caractérise la belle invention de Watt, c'est que le parallélogramme articulé permet, sans notables inconvénients pratiques, de sacrifier la rigueur absolue du guidage à la suppression du glissement.

Seulement, ce principe étant admis et la disposition générale de Watt adoptée, si l'on discute les règles au moyen desquelles nous avons déterminé les nombreux éléments géométriques du parallélogramme, on reconnaît bien vite que ces règles ont été établies en vue d'avantages purement secondaires (quelques-uns même tout à fait hypothétiques), tandis que l'objet principal aurait dû être de diminuer le plus possible la déviation.

Il est juste de dire que la question ainsi posée est excessivement difficile à aborder, ce qui explique comment elle est restée tout à fait intacte jusqu'aux travaux récents de M. Tchébychef (1). Indiquons brièvement les principaux résultats des savantes recherches de ce géomètre.

Et d'abord, il n'y a aucun avantage particulier à donner à la tige guidée la direction tout à fait exacte au commencement, au milieu et à la fin de la course; il est même facile de voir que cette disposition n'est pas la plus favorable, pour la précision du jeu de l'organe dans les autres points de l'excursion du piston.

En effet, soit  $A_1A_2$  la droite de Watt (fig. 241), il est évident qu'il existe une droite plus rapprochée que celle-là de l'arc décrit par le point M; et en général, quand on veut atténuer les irrégularités d'une fonction quelconque, il convient toujours de faire en sorte que l'écart soit un maximum aux deux extrémités de l'intervalle considéré.

En deuxième lieu, nous n'avons fait appel à aucune raison de quelque valeur, pour déterminer la position la plus avantageuse de la tige du piston par rapport au balancier. Cette position,

<sup>(1)</sup> Académie de Saint-Pétersbourg: Mémoires des Savants étrangers, t. VII; 1854.

d'après M. Tchébychef, dépend essentiellement des dimensions du parallélogramme.

Si l'on suppose celui-ci construit sur la demi-longueur du balancier (comme Watt l'a fait lui-même, et comme on doit le faire si l'on est maître de disposer des dimensions du parallélogramme), on diminue notablement la limite de la déviation de la tige de sa direction normale en l'approchant du centre du balancier, plus qu'on ne devrait le faire d'après la règle que nous avons donnée un peu plus haut.

Quand on tient à rendre la tige tout à fait verticale, au commencement, au milieu et à la fin de la course, on doit prendre pour sa direction la ligne qui divise le sinus verse de l'arc décrit par l'extrémité du balancier, dans le rapport de 2 à 1; et si, obéissant à des idées plus rationnelles, on ne cherche pas l'exactitude absolue dans les deux positions extrêmes de la tige, il faut prendre pour cette direction la ligne qui divise le sinus verse dans le rapport de 5 à 3.

Dans ce dernier cas, la tige guide ne sera plus déterminée par les positions limites du balancier, mais par des positions qui précèdent celles-ci, d'un quarantième à peu près de l'amplitude de l'oscillation.

« On s'assure par l'analyse, dit M. Tchébychef, qu'avec ces modifications la limite de déviation de la tige par rapport à la ligne verticale diminue de plus de moitié. »

Cette limite a été plus tard singulièrement reculée par le même savant, qui, rompant de plus en plus avec la tradition de Watt, tout en restant fidèle à ses principes, propose ( $^1$ ) de remplacer le parallélogramme ordinaire par un dispositif fort analogue ( $fig.\ 242$ ), dans lequel on remarquera l'existence d'un nombre précisément égal de tiges et d'articulations.

O et E sont les deux centres fixes, M est le point d'articulation de la tige du piston (dans la position moyenne, représentée par la fig. 243, les points M et E sont confondus). Enfin, AM et A'P sont deux liens, qui ne restent pas parallèles

<sup>(1)</sup> T. IV du Bulletin de l'Académie des Sciences de Saint-Péters-bourg, p. 433 (1861).

300 DEUXIÈME SECTION. — THÉORIE DES MÉCANISMES. dans le mouvement, de sorte que l'appareil ne mérite plus, à proprement parler, le nom de parallélogramme.

Les dimensions des diverses tiges sont les suivantes :

$$OA = 1,$$

$$EQ = MQ = \frac{\sqrt{5} + 1}{4},$$

$$AA' = EP = \frac{\sqrt{5} - 1}{4},$$

$$PQ = \frac{1}{2} OA',$$

$$AM = A'P < \frac{1}{2} \text{ course.}$$

M. de Prony a calculé qu'en suivant les indications de Watt, supposant l'amplitude de l'oscillation du balancier égale à 35°11', et prenant

$$OA = 2^{m}, 515,$$
  
 $AM = 0^{m}, 762,$ 

on avait 2 millimètres de déviation. En appliquant tous les perfectionnements ci-dessus indiqués, on trouve seulement o<sup>mm</sup>, o5, c'est-à-dire quarante fois moins.

« On est donc certain, conclut M. Tchébychef, qu'il n'y a aucune raison, pour les cas ordinaires de la pratique, de rechercher un mécanisme capable de donner le mouvement rectiligne avec une précision supérieure. »

### CHAPITRE VI.

ORGANES SERVANT A ÉTABLIR, INTERROMPRE OU MODIFIER UNE LIAISON DE MOUVEMENT.

Quelle que soit la nature du moteur chargé de donner le mouvement à une usine un peu considérable, on s'arrange ordinairement de manière à transmettre tout d'abord l'action de ce moteur à un arbre tournant; de plus, par une série de dispositions dont nous verrons plus tard la théorie, on rend le mouvement de l'arbre de couche à peu près uniforme : c'est-à-dire qu'on maintient les variations de la vitesse entre des limites qui n'empêchent pas les différents outils commandés par cet arbre de fonctionner constamment dans les conditions les plus avantageuses.

Ce premier point une fois réalisé, comme on connaît, par les Chapitres précédents, les moyens à employer pour passer d'un mouvement circulaire uniforme à un mouvement quelconque, il n'y a rien de plus facile que de déterminer les éléments de la liaison à établir entre l'arbre de couche et chacun des outils de l'atelier.

Il faut avoir en outre, en un certain point de la transmission, un système d'embrayage qui permette d'ouvrir ou de fermer la communication entre le moteur et l'outil, soit automatiquement, soit à volonté; quelquefois même on veut se ménager la facilité de modifier la liaison des deux organes pendant le cours du mouvement. Il nous reste à étudier les engins qui répondent à cette double fonction.

#### § XIV. — Organes de mise en mouvement et d'arrêt.

Embrayage des courroies. — Nous avons dit que, dans les transmissions par courroies sans fin, on produit l'embrayage en faisant passer la courroie de la poulie folle sur la poulie

motrice. Pour arrêter la machine, on ramène la courroie sur la poulie folle; et ensuite, selon les cas, on laisse la machine s'arrêter d'elle-même ou bien on emploie un frein (1) pour éteindre plus vite son mouvement.

On arrive aux mêmes résultats en agissant sur la tension de la courroie : ce qui peut se faire, soit en manœuvrant convenablement une poulie de tension, soit en déplaçant d'une petite quantité un palier de l'un des arbres (fig. 246).

Cylindres et cônes de friction. — C'est également en établissant ou supprimant la pression qu'on opère l'embrayage on le débrayage d'une paire de cylindres de friction. Nous avons indiqué l'application de ce principe aux monte-sacs.

On emploie quelquefois un procédé analogue pour élever et laisser retomber périodiquement un marteau vertical. La roue motrice et la tige du marteau (Pl. XXIX, fig. 246 bis) se trouvent à une très faible distance l'une de l'autre; et il suffit, pour faire soulever la tige, de l'appuyer contre la poulie au moyen d'un galet fixé à un levier coudé. Quand on lâche le levier, le marteau retombe. En faisant varier la hauteur de chute, on règle à volonté la force des coups de marteau.

Accouplement de deux arbres situés dans le prolongement l'un de l'autre. — Quand un arbre d'une certaine longueur doit être composé de deux pièces rapportées bout à bout, il faut, pour établir une solidarité parfaite entre les deux parties : 1° centrer bien exactement les deux arbres; 2° les empêcher de tourner indépendamment l'un de l'autre; 3° enfin, s'opposer à tout déplacement longitudinal. On atteint ce triple résultat en enveloppant les deux arbres d'un manchon calé sur chacun d'eux, au point où a lieu la solution de continuité. Ce manchon est maintenu dans une position fixe au moyen d'une vis qui le traverse, et qui s'engage dans le vide existant entre les abouts des deux pièces : une languette à ergots, ou tout autre système équivalent, empêche de son côté l'écartement des deux tronçons. Telle est la disposition en usage quand on veut constituer un assemblage invariable.

<sup>(1)</sup> Nous ne faisons pas figurer les freins parmi les organes d'arrêt, parce que nous étudions seulement ici les appareils qui opposent une impossibilité géométrique à la continuation d'un mouvement.

Dans la plupart des cas, on tient à se réserver la faculté de supprimer à volonté la solidarité entre les deux portions de l'arbre; alors, au lieu d'un manchon unique établissant une liaison invariable, on emploie un manchon d'embrayage, composé de deux parties, l'une fixe, l'autre mobile (fig. 249), qu'on approche ou qu'on éloigne au moyen d'une fourchette (1). La partie fixe du manchon est calée sur l'arbre qui reçoit directement l'action du moteur, l'autre est munie d'une languette ou prisonnier qui l'oblige à tourner avec l'arbre conduit, en lui laissant la faculté de se mouvoir dans le sens de l'axe. La solidarité entre les deux moitiés est obtenue par le moyen de dents ou griffes (2), qui s'engagent les unes dans les autres quand on agit sur la fourchette d'embrayage.

Embrayage à cônes de friction. — On supprime quelquesois les dents, et l'on donne aux deux parties du manchon la sorme de surfaces coniques égales, l'une concave, l'autre convexe (fig. 247). En appuyant légèrement ces cônes l'un contre l'autre au moyen de la sourchette, on détermine un frottement très dur, qui empêche les deux arbres de tourner l'un sans l'autre. Ce mode d'assemblage n'a pas la rigidité des assemblages ordinaires (3); aussi, lorsqu'il survient une

<sup>(1)</sup> Si les manchons sont trop lourds pour être manœuvrés directement à la main, on fixe à la fourchette une bielle (fig. 250), dont l'extrémité s'articule à un levier rappelé par une vis. Les collets de la vis sont montés sur deux tourillons, et lui permettent de prendre une légère obliquité.

<sup>(2)</sup> Ces dents sont généralement dissymétriques (fig. 249): elles sont limitées, d'un côté par des plans conduits par l'axe, de l'autre par des surfaces hélicoïdales à plan directeur. Il est alors indispensable que la rotation ait constamment lieu dans le sens de la flèche f: autrement, les deux parties du manchon glisseraient l'une sur l'autre, et le débrayage se produirait de lui-même.

On fait aussi des manchons à dents droites (fig. 250), qui permettent la transmission dans les deux sens. Avec cette disposition, il y a forcément choc au moment de l'embrayage et du désembrayage, tandis que, dans le cas précédent, avant l'instant où la liaison des deux manchons est parfaite, il se produit un glissement préparatoire des dents les unes sur les autres, ce qui ménage la transition du repos au mouvement.

<sup>(3)</sup> La disposition représentée (fig. 248), qui se rapporte à la liaison de deux arbres parallèles, offre de l'analogie avec celle qui nous occupe. Elle présente plus de sécurité que les galets de friction, tout en conservant comme réserve extrême la possibilité du glissement en cas d'accident.

constant de le sembrayer brusquement une machine de la les sance, il serait peu commode et jeu sûr, en en aute fourchette d'embrayage, d'exercer une present a degager promptement le manchon mobile en inchange, entre les deux parties du manchon mobile de la circonference. On les entre fonte, à l'instant où l'on veut desembrayer, le fect, espèce de verrou maintenn solidement des auss une position perpendiculaire à l'axe de soite, si clotte pièce une fois engagee fait efforte de la faite du mouvement même et quant de la flaison des deux pletes se troute

a manquement.

to conjuge servent aussi à caler à volonté une roue de conjuge servent aussi à caler à volonté une roue de colon de les gomes servent disposées de manière à somme de conjugate de la roue. Torsque le somme de conjugate de la roue de se trouvant de conjugate de conju

on on the consultation ment is inspecialized de one of the product of the product of Pand'eux on one of the consultation and pastification on one of the consultation of the partic

(a) Color Boday gampes of a call fill of an legier color section is so that the call rest. Sur so that a call rest four employees as a call notices of sections are set four employees.

the second of th

rayer, on soulèverait le levier d'arrêt, on pousserait vers la ;auche l'arbre rendu à la liberté, et l'on ferait retomber le evier d'arrêt dans la seconde gorge.

Les deux axes peuvent n'être pas parallèles.

#### Déclics.

Les déclics servent à produire un mouvement ou un arrêt orusque. On les applique surtout aux machines peu puissantes, ou aux organes accessoires des machines plus importantes.

La manœuvre de ces appareils est quelquesois automatique et consiée à la machine elle-même, comme dans l'exemple que voici.

La poulie K (fig. 254) est folle sur l'arbre O, animé d'un mouvement de rotation continu dans le sens de la flèche f; un doigt calé sur l'arbre, qui bute contre un taquet fixé à la poulie, oblige celle-ci à tourner solidairement avec l'arbre. Mais le taquet n'est pas lié à la poulie d'une manière invariable : il forme l'une des extrémités d'un levier dont le point fixe est en F; et, dans l'état ordinaire des choses, un ressort pèse sur le petit bras de ce levier, de manière à maintenir le taquet en prise.

A un certain instant du mouvement, la queue du levier rencontre un arrêt qui, en la faisant basculer, produit le déclenchement du taquet : alors la poulie, abandonnée à ellemème, tourne en sens contraire sous l'action du contrepoids P. Mais bientôt le doigt dégagé revient saisir le taquet et la rotation recommence dans le sens (f).

Sonnette à déclic. — Pour enfoncer les pilotis, on emploie un mouton, c'est-à-dire une masse pesante qu'on soulève par divers procédés à une certaine hauteur, et qu'on laisse ensuite retomber sur la tête du pieu (fig. 257). L'appareil qui sert à cette manœuvre, depuis un temps immémorial, est la sonnette à tiraude. Le mouton est maintenu par deux oreilles entre deux pièces de bois verticales; il est suspendu à une corde qui passe sur une poulie de renvoi, pour se diviser ensuite en plusieurs cordelles dont chacune est tirée par un homme. Ce système permet de graduer à volonté l'effort exercé: il est excellent pour commencer le battage. Mais, à

mesure que l'opération avance, on rencontre une résistance plus grande, et il faut de toute nécessité augmenter la course du mouton ou son poids. Or, quel que soit le parti auquel on s'arrête, on arrive rapidement à une limite d'élévation et de poids qu'on ne saurait dépasser, vu la nature du moteur employé.

En esfet, il est évident qu'on ne peut pas augmenter beaucoup la course. D'autre part, si l'on donne au mouton me poids considérable, il faudra avoir un grand nombre de manœuvres agissant sur des cordes très écartées: ces hommes se géneront mutuellement, et ne pourront exercer efficacement leur action. Il convient, dans ces conditions, de remplacer la sonnette à tiraude par un treuil à engrenages, donnant le mouvement à un arbre sur lequel s'enroule la corde du mouton, après avoir passé sur une poulie de renvoi. Un déclic fait retomber le mouton parvenu à la hauteur voulue.

Voici à cet égard le procédé le plus simple: la corde, après avoir fait une ou deux fois le tour de l'arbre du treuil, vient aboutir dans la main d'un homme, qui la maintient suffisamment tendue. Pour supprimer la transmission et faire tomber le mouton, l'homme n'a qu'à lâcher la corde.

D'autres fois, entre le mouton et la corde qui sert à l'élever, on dispose une pièce intermédiaire, à laquelle le mouton proprement dit est accroché par un anneau engagé dans une pince articulée (fig. 258). Cette sorte de tenaille vient buter à une certaine hauteur contre un obstacle fixe, qui la force à s'ouvrir en làchant le mouton.

La pince est conformée de manière à ressaisir l'anneau d'elle-même, quand on la laisse tomber à son tour.

Trépan à chute libre. — M. Kind a employé un système analogue pour le forage des trous de sonde. L'outil de percussion, ou trépan, est fixé à une série de tiges dont la longueur totale est égale à la profondeur du trou. Or, dès que cette profondeur devient un peu considérable, non seulement le poids des tiges tend à briser les parties inférieures, mais de plus, lorsqu'on vient à battre, c'est-à-dire à soulever la sonde et à la laisser retomber pour défoncer le sol, les tiges dégradent latéralement le forage par leur fouettement; et leurs vibrations provoquent des éboulements, par suite desquels le trépan peut se trouver engagé.

ł

Ce double inconvénient est évité par l'emploi du trépan à chute libre de M. Kind (Pl. XXX, fig. 270).

Au moment où la sonde est abandonnée à elle-même, l'eau dont le trou est toujours rempli soulève le disque qu'on voit à la partie supérieure de la figure; les branches inférieures de la pince pp s'écartent et lâchent la tige T, à l'extrémité de laquelle se trouve le trépan. Celui-ci continue son mouvement accéléré, tandis que les tiges descendent lentement, par suite le la résistance que l'eau oppose au mouvement du disqueparachute. Le choc qui se produit sur la tête du trépan permet aux crochets de ressaisir l'outil, pour le soulever de nouveau.

Cataracte des machines de Cornouailles. — Dans les machines d'épuisement dites de Cornouailles, l'admission de la vapeur dans le cylindre a lieu en vertu d'un déclic manœuvré par un appareil spécial appelé cataracte.

Cet appareil communique à une tige AB (fig. 256) un mouvement ascensionnel très lent, en vertu duquel celle-ci vient au moment convenable soulever le levier T, et rendre la liberté au secteur S. L'arbre O, ne se trouvant plus retenu par l'action du cran sur le secteur, bascule sous l'influence d'un contrepoids qui l'entraîne dans le sens de la flèche; et ce mouvement ouvre la soupape d'admission de la vapeur.

## Échappements.

Les mécanismes employés dans l'horlogerie sous le nom d'échappements se composent en général d'une roue à rochet, entre les dents de laquelle viennent s'interposer périodiquement deux arrêts fixés à une pièce oscillante.

Le moteur tend à imprimer un mouvement de rotation continu à l'arbre de la roue à rochet; l'interruption périodique a pour but de régulariser ce mouvement, en faisant intervenir un pendule ou un balancier à vibrations isochrones.

On profite en même temps du temps très court pendant lequel le régulateur est en relation avec le moteur, pour faire donner au pendule ou au balancier une légère impulsion, suffisante pour entretenir leur mouvement.

L'étude des échappements n'entre pas dans le programme de ce Cours.

#### § XV. — MOYENS DE MODIFIER UNE LIAISON DE MOUVEMENT.

On a souvent à changer, pendant la marche d'une machine, la liaison géométrique existant entre deux parties de cette machine. La modification est, selon les cas, brusque ou graduelle : elle peut porter, soit sur le sens du mouvement transmis à la pièce conduite, soit sur le rapport des vitesses, soit même sur ces deux éléments à la fois.

Dans les machines à raboter, par exemple, l'outil reçoit de l'arbre moteur un mouvement de translation uniforme, par l'intermédiaire d'une crémaillère et d'un pignon.

Mais une fois que le rabot a parcouru toute la longueur de la crémaillère, la continuation du mouvement suivant les mêmes lois devient impossible : il faut modifier la liaison du moteur avec l'outil, et s'arranger de façon à mettre celui-ci à même de poursuivre son travail, en le ramenant dans sa position primitive, avec un léger déplacement latéral.

D'autres fois l'outil, arrivé au bout de sa course, se retourne de manière à raboter alternativement dans les deux sens. Enfin, dans un autre genre de machines, c'est l'outil qui est fixe, et l'objet qui reçoit un mouvement convenable. A cet égard, une simple visite dans les ateliers en apprend plus que toutes les descriptions.

## Changement brusque de la vitesse.

Pour pouvoir à volonté faire varier la vitesse d'un arbre tournant (ou plutôt le rapport de la vitesse de cet arbre à celle de l'arbre moteur), on dispose sur les deux arbres deux ou plusieurs couples de roues dentées ou de poulies, qu'on embraye suivant les besoins. Souvent ces divers trains ne sont pas fixés à demeure sur les arbres : on a un certain nombre de roues de rechange, et l'on substitue une paire à une autre, ce qui ne peut se faire sans arrêter la machine. Quand on ne s'astreint pas à ce que les rayons de ces roues forment une somme égale à la distance des axes, on emploie comme intermédiaire une roue parasite (fg. 255), dont on fixe le centre dans une position convenable.

Il n'est d'ailleurs jamais indispensable d'arrêter complète-

ment l'organe dont on veut modifier la vitesse; et la substitution d'un engrenage à un autre peut s'effectuer aisément, pendant la marche de la machine, à l'aide des systèmes d'embrayage que nous avons décrits dans le paragraphe précédent.

Considérons deux arbres tels que P et Q (fig. 259 et 260), dont les axes de rotation sont dans un même plan; et soient

 $\begin{bmatrix} A \\ a \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} B \\ b \end{bmatrix}$  les rouages correspondant à deux valeurs différentes

du rapport des vitesses. Les deux roues qui appartiennent à l'un des arbres sont folles, et dans l'intervalle de ces roues joue un manchon d'embrayage double, c'est-à-dire armé de dents ou saillies sur ses deux bases opposées. Suivant que ce manchon est engagé à droite ou à gauche, l'un ou l'autre des deux engrenages fonctionne comme s'il existait seul.

Dans la disposition représentée fig. 259, le déplacement du manchon change seulement le rapport des vitesses angulaires, sans altérer le sens de la transmission; avec la combinaison de la fig. 260, on change à la fois la grandeur et le signe du rapport des vitesses. Enfin le système de la fig. 261 sert à renverser simplement le sens du mouvement de l'arbre conduit, sans altérer la grandeur absolue de sa vitesse.

S'agit-il d'une transmission par courroies, on dispose sur deux arbres parallèles plusieurs paires de poulies (fig. 267), lont les diamètres sont calculés de manière que la longueur totale de la courroie reste constante. Au moyen d'une fourchette, on transporte la courroie d'une paire sur l'autre.

On peut encore avoir une série de poulies égales et voisines les unes des autres (fig. 268), montées sur des arbres creux ou canons, qui s'emboîtent à frottement doux. Outre la poulie qui lui donne le mouvement, chacun des canons porte une oue dentée, de sorte qu'on aperçoit les unes à la suite des autres, sur le même axe géométrique:

- 1º Une poulie folle;
- 2º Une deuxième poulie, calée immédiatement sur l'arbre moteur:
  - 3º Une troisième poulie, calée sur le premier canon;
  - 4º Une quatrième poulie, calée sur le deuxième canon; Puis:
  - 5º La roue dentée du deuxième canon;

- 6° Une roue dentée plus petite, calée sur le premier canon;
- 7° Ensin une troisième roue dentée plus petite que la seconde, et calée sur l'arbre central.

Sur un second arbre parallèle au premier sont fixées à demeure trois nouvelles roues qui engrènent avec les trois précédentes, et dont les diamètres varient par conséquent en sens inverse : une courroie, mise en mouvement par un tambour non représenté dans la figure, est susceptible d'être embrayée tour à tour sur les quatre poulies. Il est facile de voir comment, en transportant la courroie d'une poulie à l'autre, on fait varier la vitesse de l'arbre conduit : la vitesse du tambour moteur et celle de la poulie directement embrayée restant constantes.

Dans la fig. 269, le déplacement de la courroie change à la fois la grandeur et le sens de la vitesse de l'arbre AB.

On rencontre dans les machines un grand nombre de dispositions spéciales, dont l'objet est de faire varier brusquement le sens ou la grandeur de la vitesse transmise à un engin déterminé. Nous allons en donner encore deux exemples.

Premier exemple. — Une corde sans fin s'enroule sur deux poulies dont les axes sont parallèles et horizontaux (fig. 262): on veut pouvoir changer à volonté le sens du mouvement de cette corde. A cet effet, entre les arbres des poulies, on installe une vis sans fin verticale. Chacun des arbres porte une roue disposée de manière à pouvoir engrener avec la vis; seulement l'intervalle des deux roues est un peu trop grand pour que celle-ci engrène à la fois avec l'une et avec l'autre.

Cela posé, il est évident que, selon que l'engrenage aura lieu avec la roue de droite ou avec celle de gauche (la vis tournant toujours dans le même sens), le mouvement de la corde sans fin se produira dans un sens ou dans l'autre.

On obtient l'engrenage alternatif en faisant reposer le pivot de l'arbre de la vis sur un chariot, capable de prendre un petit mouvement latéral.

DEUXIÈME EXEMPLE. — Machine à forer (/ig. 263). — Le foret est fixé à l'extrémité inférieure d'un arbre vertical, auquel

l'engrenage  $\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ a \end{bmatrix}$  communique un mouvement rapide de rota-

tion. La roue a porte une languette qui fait saillie dans l'œil circulaire dont elle est percée; et cette languette est engagée dans une rainure creusée sur toute la longueur de l'arbre. La roue, maintenue par un support fixe, reste toujours à la même hauteur et ne cesse pas d'entraîner le foret dans son mouvement; mais on voit que celui-ci, tout en tournant avec une grande rapidité, peut descendre graduellement au fur et à mesure de la pénétration. Enfin, l'arbre vertical est fileté à sa partie inférieure, et de part et d'autre du filet de vis se trouvent deux roues folles, qui tournent librement sur leurs coussinets pendant que l'outil travaille.

Quand le forage est terminé, on cale les deux roues, qui font alors fonction d'écrou immobile. L'arbre continuant à tourner sur son axe, la vis remonte avec l'outil, dont le mouvement ascensionnel ne s'arrête que quand la vis est entièrement hors de l'écrou.

### Changement graduel de la vitesse.

Cones alternes. — Au lieu de deux rangées de poulies permettant d'établir entre deux arbres parallèles un certain nombre de rapports de vitesses formant une série discontinue, concevons deux troncs de cônes (fig. 264) posés de la même manière que les poulies. Une courroie dont la longueur est constante peut les embrasser et rester également tendue, quel que soit le plan perpendiculaire aux axes dans lequel on la place. Le rapport des vitesses varie avec cette disposition par degrés insensibles.

On fixe la courroie dans la position que l'on veut, au moyen d'un anneau traversé par la courroie et conduit par une tige guidée.

Un autre système consiste à donner à l'un des cônes la faculté de glisser le long de son arbre. L'autre cône peut alors être remplacé par un cylindre; et il est toujours indispensable d'avoir quelque part une poulie de tension, l'un des diamètres d'enroulement étant seul variable.

Citons comme exemple le mécanisme employé dans les

anciens bancs à broches pour accélérer progressivement le mouvement de rotation des bobines, avant l'invention du rouage épicycloïdal dont nous avons parlé page 264.

Le tambour conique A (fig. 265) est monté à frottement doux sur un arbre carré, ou sur un arbre rond à languette. Dans la gorge s'engage une fourche d'embrayage au moyen de laquelle on pousse le tambour à gauche ou à droite, selon qu'on veut augmenter ou diminuer la vitesse de la courroie, et par conséquent celle du tambour c ylindrique B (1).

Changement de vitesse par rouleau de friction (fig. 266).— L'arbre moteur est terminé par un plateau, contre lequel s'appuie une roulette fixée sur un arbre vertical. La transmission s'effectue en vertu de l'adhérence de la roulette sur le plateau. Le pivot de l'arbre vertical repose sur une crapaudine qu'on peut élever ou abaisser au moyen d'un levier coudé. Selon que la roulette s'approche ou s'éloigne du centre de rotation du plateau, le rapport de sa vitesse angulaire à celle de celui-ci diminue ou augmente.

Les applications de ce mécanisme sont nombreuses. On y a recours toutes les fois qu'on veut imprimer progressivement à un arbre tournant une vitesse considérable.

Dans la disposition indiquée par la figure, les axes des deux tambours ne sont pas parallèles: aussi a-t-on employé deux poulies de renvoi, projetees en C. dont les arbres glissent dans des coulisses verticales : ces poulies font en même temps fonction de poulies de tension.

#### CHAPITRE VII.

MOYENS D'OBSERVATION ET APPAREILS PROPRES A DÉCOUVRIR EXPÉRIMENTALEMENT LA LOI D'UN MOUVEMENT.

Nous avons dit qu'on détermine expérimentalement la loi du mouvement d'un point en fixant, au moyen d'un système quelconque de coordonnées, un certain nombre de positions de ce point, et notant les temps écoulés entre deux observations consécutives.

On obtient ainsi directement la loi des espaces parcourus, sous la forme d'une table numérique ou d'un tableau graphique; et, cela fait, les règles que nous avons données font connaître toutes les quantités qu'on a besoin de considérer dans l'étude d'un mouvement.

Ce procédé, qui n'offre aucune difficulté quand le mouvement est suffisamment lent, a été employé par Coulomb pour déterminer les lois du mouvement d'un traîneau, glissant sur un plan horizontal. En un point de ce traîneau était fixé un index, mobile le long d'une règle divisée en pouces : un aide comptait les vibrations d'un pendule battant la demi-seconde, un autre annonçait par un cri le passage du traîneau à chaque division, tandis que Coulomb écrivait la correspondance des deux mesures.

#### Mesure de la vitesse.

Quand il s'agit d'un mouvement rapide, mais qui se prolonge à peu près uniformément, pendant un temps suffisamment long, il est facile d'en avoir la vitesse moyenne.

C'est ainsi qu'on calcule la vitesse d'un navire en jetant le loch, celle d'un train en mesurant le temps employé à parcourir un espace donné, la vitesse angulaire d'une roue en comptant le nombre de tours effectués pendant une demiminute.

Enfin, pour constater la vitesse moyenne, pendant une

longue durée. d'un mouvement de rotation ou d'un mouvement oscillatoire, on emploie les compteurs à chiffres, dont la disposition générale est la suivante.

L'arbre dont il s'agit d'enregistrer d'une manière continue les nombres de tours est armé d'une pièce saillante ou doigt qui, à chaque révolution, fait avancer d'une seule dent une roue fixée sur un second arbre. Celui-ci porte également un doigt qui. à chaque révolution de ce deuxième arbre, fait avancer d'une dent une roue fixée sur un troisième arbre, et ainsi de suite. En supposant le nombre des dents de toutes ces roues égal à 10, on voit qu'elles marqueront respectivement, par le passage d'une dent, les unités simples, les dizaines, les centaines, ... du nombre de tours effectué par l'arbre donné. Une disposition facile à imaginer fait apparaître ces divers chiffres sur une série de cadrans, de manière à permettre de lire immédiatement le résultat cherché.

Appareil de Mattei et Grosbert. — Cet appareil, destiné à mesurer la vitesse initiale d'une balle de fusil, n'est autre chose qu'un tambour à fonds de papier, qui tourne uniformément autour de son axe de figure, parallèle à celui du canon. La balle perce rapidement les deux fonds; et l'angle que forment les rayons menés par les deux trous à l'axe de rotation mesure le temps employé à parcourir la profondeur du tambour. Connaissant la vitesse angulaire de celui-ci, on a la vitesse de la balle.

Chronographe électrique. — Dans le chronographe du commandant Martin de Brettes (1), fondé sur le même principe que l'appareil précédent, la mesure du temps s'effectue avec une grande exactitude, grâce à l'idée d'utiliser les propriétés de l'électricité d'induction.

Le projectile traverse deux cibles séparées par une distance de 2<sup>n</sup>, et formées d'un réseau de fils très fins de fer ou de cuivre, dont la rupture détermine l'interruption d'un courant. Le courant induit correspondant est transmis à un pendule portant une pointe : l'étincelle jaillit entre cette pointe et une plaque métallique parallèle au plan d'oscillation du pen-

C. Academie des Sciences, 25 juin 1860.

CHAPITRE VII. — DÉTERMINATION DE LA LOI D'UN MOUVEMENT. 315 dule, en traversant une feuille de papier sur laquelle elle laisse un petit point rond très net et très visible. Enfin, un courant mis en jeu par la détente même du fusil indique par un premier point la position initiale de la tige du pendule.

On connaît, par la loi du mouvement de celui-ci, le temps écoulé entre les deux étincelles.

#### Observation de la loi des mouvements rapides.

Quand il s'agit, non plus seulement de mesurer une vitesse moyenne, mais bien de déterminer toutes les circonstances d'un mouvement rapide, on emploie un procédé automatique : c'est-à-dire qu'on s'arrange de manière à faire tracer une ligne par le mobile, sur une surface animée d'un mouvement connu.

Si cette surface était immobile, on obtiendrait seulement la trajectoire du mobile. En supposant cette même surface en mouvement, la courbe tracée par le mobile nous fera connaître la loi des espaces parcourus, comme nous allons le montrer par quelques exemples.

Appareil d'Eytelwein. — Pour étudier le mouvement oscillatoire vertical d'une soupape, Eytelwein fixait à un point de la tige de cette soupape un crayon mobile, devant lequel une bande de papier se déroulait horizontalement (fig. 272), avec une vitesse uniforme (¹). Les abscisses de la courbe tracée par le crayon sont proportionnelles aux temps, tandis que les ordonnées sont égales aux espaces parcourus par le mobile. Cette courbe est donc précisément celle que nous connaissons sous le nom de courbe des espaces.

Lois de la chute des corps. — Les procédés indiqués dans les cours de Physique pour vérifier expérimentalement les

<sup>(</sup>¹) Le mouvement de la bande est produit par un mécanisme d'horlogerie, au moyen de deux bobines disposées de manière que le papier qui se déroule de l'une s'enroule sur l'autre, en offrant dans l'intervalle une portion tendue sur laquelle le crayon trace sa courbe. Pour que le mouvement du papier soit uniforme, il ne faut pas que celui des bobines le soit, car le diamètre de celles-ci varie d'une manière sensible avec la quantité de papier enroulée. On régularise le mouvement par l'emploi d'une fusée, dont les diamètres extrêmes sont les mèmes que ceux du cylindre, vide et couvert de papier.

lois de la chute des corps: à savoir, le plan incliné de Galilée et la machine d'Atwood, se rapportent en réalité à des phénomènes plus complexes. Avec l'appareil à cylindre tournant du général Poncelet (voir p. 27), on étudie au contraire le mouvement non modifié par une machine; et la méthode est combinée de manière à triompher de la difficulté qui résulte de la rapidité de ce mouvement.

On emploie la disposition analogue que voici, pour déterminer les lois d'un mouvement rotatoire.

Plateau tournant de M. Poncelet (1). — Un plateau circulaire est fixé par son centre à l'extrémité de l'arbre dont on veut étudier la rotation. Un pinceau animé d'un mouvement circulaire et uniforme autour du point O' (fig. 273) s'appuie constamment sur le plateau, et trace sur celui-ci une ligne qui, s'il était immobile, serait une circonférence ayant O' pour centre. Par suite du mouvement du plateau, cette circonférence se transforme en une courbe épicycloïdale, sur laquelle on peut mesurer les déplacements angulaires de l'arbre pendant des temps connus.

En effet, soit AB la courbe relevée sur le plateau (c'està-dire la trajectoire relative du pinceau), AB'C la trajectoire absolue de ce même pinceau, lequel occupe actuellement la position A.

A l'instant où le pinceau a marqué le point B de la courbe, il était sur la circonférence (O'A), en un point dont la distance au centre O est égale à OB: donc il était en B', intersection de ladite circonférence avec l'arc de cercle BB'. AO'B' est donc l'angle décrit par le pinceau autour de son axe, pendant que l'arbre O tournait de l'angle AOB.

Usage du diapason pour apprécier avec justesse les très petites fractions du temps.

Toute la précision des expériences de ce genre repose essentiellement sur l'uniformité du mouvement produit par le mécanisme d'horlogerie.

<sup>(1)</sup> Cet appareil a été appliqué par le général Morin à l'étude des lois du frottement.

CHAPITRE VII. — DÉTERMINATION DE LA LOI D'UN MOUVEMENT. 317

Pour se mettre à l'abri de la cause d'erreur qui résulte de l'imperfection de ces mécanismes, on compare la courbe tracée par le corps mobile avec celle que trace en même temps sur le plateau une pointe fixée à un diapason mis en vibration. L'isochronisme parfait de ce dernier mouvement dénonce les plus petites irrégularités de l'appareil d'horlogerie.

Ce procédé a été employé par M. Wertheim, puis par le capitaine Schultz.

Chronographe du capitaine Schultz, construit par M. Froment. — Cet appareil, le plus précis qu'on ait encore construit, donne sans difficulté la cinq-cent-millième partie d'une seconde. Il se compose d'un tambour de 1<sup>m</sup> de circonférence, argenté et recouvert de noir de fumée à sa surface extérieure; ce tambour tourne uniformément sur son axe à raison de trois tours par seconde. Mais, pour l'extrème précision qu'on veut atteindre, on ne peut compter sur l'uniformité de la rotation du tambour; car les mouvements les plus réguliers ne sont en réalité que périodiquement uniformes.

On a donc installé devant le tambour un diapason bien réglé, qui fait 500 vibrations à la seconde, et qui dessine, au moyen d'une pointe, chaque vibration sur le noir de fumée (¹); un appareil électrique à étincelle d'induction imprime aussi sur le noir de fumée deux points, qui correspondent au commencement et à la fin du phénomène qu'on étudie. Pour mesurer le temps écoulé entre les deux étincelles, on compte d'abord autant de cinq-centièmes de seconde que l'intervalle des deux points renferme de vibrations complètes; puis, on estime les fractions, en admettant que le mouvement du tambour est uniforme pendant le temps d'une vibration.

Au moyen d'un microscope et d'un micromètre, on divise facilement en mille parties l'intervalle occupé sur le tambour par une vibration, c'est-à-dire qu'on apprécie un cinq-cent-millième de seconde.

On a pu mesurer avec cet appareil le temps que met une

<sup>(1)</sup> Par la combinaison du mouvement oscillatoire du diapason avec le mouvement uniforme du tambour, la courbe décrite par la pointe sur le cylindre développé est une sinusoïde (fig. 274).

Étude des vibrations sonores par M. Lissajous (1). - Tout le monde connaît le phénomène optique connu sous le nom de persistance des impressions lumineuses sur la rétine; M. Lissajous a fondé sur cette propriété un moven simple de rendre sensible aux veux le mouvement vibratoire d'un diapason. Il suffit pour cela de fixer à l'une des branches de celui-ci un miroir métallique en avant soin d'ajouter à l'autre branche un contrepoids égal, et de regarder dans le miroit l'image réfléchie d'un corps lumineux. Lorsque le diapason vibre, l'image semble s'allonger dans le sens de la longueur 🖎 e la branche: l'œil percoit une ligne lumineuse.

Pour trouver la loi du mouvement du diapason, il faut, apr as la première réflexion, faire tomber le pinceau lumineux s un deuxième miroir, mobile autour d'un axe vertical, et rec voir la nouvelle image sur un écran, en interposant une le tille convergente de fover convenable.

Par l'effet de la rotation du second miroir, la pointe u faisceau réfléchi parcourt l'écran dans le sens horizontal: la combinaison de ce mouvement connu avec l'oscillatic verticale produite par la vibration du diapason fait connaît les lois du mouvement de celui-ci.

é-

Comparaison de deux diapasons. — Cette première exp rience fait comprendre le moyen, imaginé également p-M. Lissajous, pour comparer deux sons à l'aide de l'œil, o----gane beaucoup plus sensible que l'oreille, et en même tem moins sujet à la fatigue.

L'un des diapasons qu'il s'agit de comparer est vertical, l'autre horizontal; chacun d'eux porte un miroir dispo comme dans l'expérience précédente : les deux miroirs sont regard. Le faisceau lumineux se réfléchit d'abord sur le prmier miroir, puis sur le second, et enfin sur un miroir fixe q projette l'image sur un écran. Dès qu'on ébranle le diapas vertical, on voit l'image s'allonger et se transformer en u

<sup>(1)</sup> Voir les leçons professées à la Société chimique, en 1861.

chapitre vii. — détermination de la loi d'un mouvement. 319 me verticale. Si l'on ébranle au contraire le diapason horintal, l'image est une droite horizontale. Enfin, quand on fait der à la fois les deux diapasons, l'image est animée d'un divement composé de deux mouvements oscillatoires recigulaires: elle décrit sur l'écran une ligne sinueuse plus ou dins compliquée, dont la forme dépend de la relation qui iste entre la durée de l'oscillation dans chacun des deux divements (fig. 275). Cette courbe est d'ailleurs toujours mprise à l'intérieur d'un rectangle, dont les côtés sont préément égaux aux amplitudes des mouvements vibratoires s deux diapasons.

Dans le cas de l'unisson, l'image reçue sur le plan est une rrbe fermée, qui n'a que deux tangentes parallèles à une ection quelconque (A); elle affecte la forme d'une ligne ite, d'un cercle ou d'une ellipse, suivant la différence de 1se des deux vibrations.

l'octave, l'un des diapasons faisant deux vibrations pendant l'autre n'en fait qu'une, on a pour la courbe l'une des mes (B). Le rapport de quinte est représenté par les res (C). Enfin, si les nombres des vibrations ne sont pas is un rapport simple, la courbe est plus ou moins irréguè.

FIN DE LA CINÉMATIQUE.











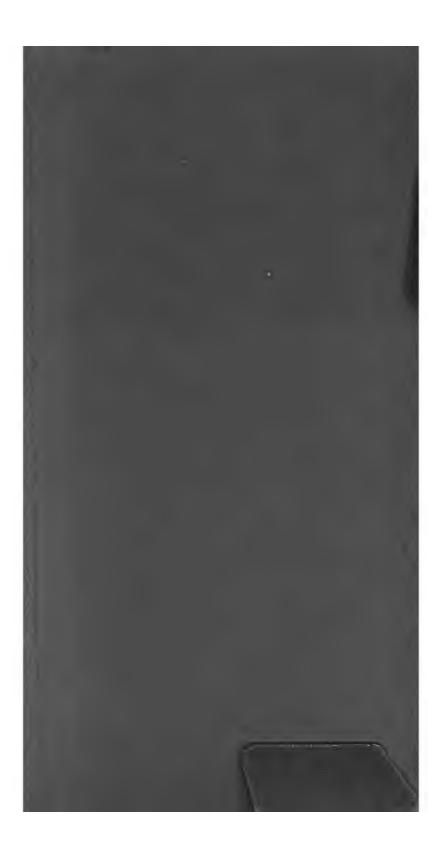

